MIS

# PETIT RECUEIL

DE

# CANTIQUES,

A L'USAGE DES

MISSIONS, RETRAITES, NEUVAINES ET CATHECHISMES

#### TROISIEME EDITION

Instruisez-vous par de saints: cantiques, les répétant du fond de vos cœurs.

ST. PAUL, EP. AUX COLOS, C. III.

TROIS-RIVIÈRES
DES PRESSES A VAPEUR DE "LA PAIX"

1889

# APPROBATION

NOUS approuvons la présente édition de CANTIQUES sur divers sujets de piété, et Nous en recommandons l'usage aux fidèles de notre Diocèse.

† Jos. Archv. DE QUÉBEC, Québec, le 3 Avril 1847.

NOUS sous signé, Evêque de Trois-Rivières, approuvons le présent RECUEIL DE CANTIQUES, et Nous le recommandons aux fidèles.

† Thomas Ev. de Trois-Rivières, Trois-Rivières, le 14 Mai 1863, Jour de l'Ascension de Notre-Seigneur.

NOUS approuvons la nouvelle édition des CANTIQUES à l'usage des Missions, etc., et Nous en recommandons l'usage aux fidèles de notre Diocèse.

E. A. CARD. TASCHEREAU, ARCH. DE QUÉCEC, 4 Janvier 1889.



Enregistré conformément à l'Acte de la Législature Provinciale, dans l'année mil-huitcent quarante-sept, par M. C. Marquis, dans le Bureau du Greffier de la Cour du Banc de la Reine du District des Trois-Rivières.

# ABRÉGÉ

DE CE QU'UN CHRÉTIEN DOIT SAVOIR, CROIRE ET PRATIQUER.

L n'y a qu'un seul Dieu.—Il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.—Le fils de Dieu fait homme, s'appelle Jésus-Christ.—Il est venu au monde pour expier nos péchés et nous sauver de l'enfer. -Il est né le jour de Noël.—Il a vécu 33 ans.—Il a établi le Sacrement de l'Eucharistie le Jeudi Saint.-Il est mort sur la croix le Vendredi Saint.—Il est ressuscité le jour de Pâques.—Il est monté au ciel le jour de l'Ascension.—Il a envoyé son Saint-Esprit à ses Apôtres le jour de la Pentecôte.—Il viendra à la fin du monde pour juger les vivants et les morts.-Les bons jouiront d'un bonheur éternel dans le Ciel.—Les méchants subiront un tourment éternel dans l'Enfer.—Ceux qui meurent en état de grâce sans avoir entièrement expié leurs péchés, achèvent de se purifier en Purgatoire.

Il n'y a qu'une seule Eglise véritable qui est l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine dont le Pape est le chef.

Pour se sauver il faut observer les dix commandements de Dieu et les divers commandements de l'Eglise dont les principaux sont au nombre de sept. Il faut aussi éviter les péchés capitaux qui sont au nombre de sept: l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. C'est ce que nous ne pouvons faire sans la grâce de Dieu qui ne nous est jamais refusée.—Les principaux moyens pour obtenir la grâce sont les sacrements au nombre de sept: le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage.

# PRIÈRES

# PRIÈRES DU MATIN

Vous devez à Dieu le commencement de la journée: la prière du matin est une très-excellente pratique de piété. On peut assurer que de l'exactitude à remplir ce premier exercice de piété, dépendent toutes les actions de la journée. Evitez donc d'apporter cet esprit de nonchalance et de routine qui se glisse dans les actions que l'on fait tous les jours. La seule prière du matin, bien faite, suffirait pour attirer sur vous pendant le jour les bénédictions du ciel, et vous préserver des accidents et des dangers qui vous environnent. Comprenez par là avec quel respect et quelle dévotion vous devez vous en acquitter.

L'ennemi du salut, dit un saint Père, assiste toujours au réveil des fidèles, pour tâcher de ravir à Dieu leurs premières pensées; voici les moyens de rendre inutiles toutes ses tentatives:

lo. En vous éveillant, faites le signe de la croix avec de l'eau bénite, et prononcez ces belles paroles du saint roi l'avid : Mon Dieu, c'est pour vous aimer et vous servir que je m'éveille.

20. Levez-vous promptement et ne laissez pas au

d'mon le temps de vous tendre des pièges

30. Habillez-vous avec modestie, car Dieu vous voit. Autant que possible faites vos prières du matin et du soir en commun ; car Jésus Christ nous assure qu'il sera au milieu de deux ou trois personnes assemblées en son nom.

Avant de prier, recueillez-vous un moment, et, après avoir considéré votre néant et la majeste divine devant laquelle vous êtes, entrez dans des sentiments de crainte, d'amour et de respect, semblable à ceux du patriarche Jacob, lorsqu'il s'écriait à la vue du lieu où il avait senti les effets de la présence divine: Le Seigneur est vraiment ici. Que ce lieu est terrible! c'est la maison de Dieu et la porte du ciel. Pénétiez-vous en même temps de l'humble confiance qui faisait dire à Abraham: Je parlerai au Seigneur, moi qui ne suis que cendre et poussière.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

Mettons-nous en la présence de Dieu, et adorons son saint Nom.

Très-sainte et très-adorable Trinité, Dieu seul en trois personnes, je crois que vous êtes ici présent. Je vous adore avec les sentiments

de l'humilité la plus profonde, et vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine Majesté.

Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites, et offrons-nous à lui.

Mon Dieu, je vous remercie très-humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour; je veux aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour, et qui ne tende à votre plus grande gloire.

Formons la résolution d'éviter le péché et de pratiquer la vertu.

Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'appliquer, autant que je le pourrai, à me rendre semblable à vous; doux, humble, chaste, zélé, patient, charitable et resigné comme vous. Et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent, et dont je souhaite sincèrement me corriger.

Demandons à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires.

Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu; proportionnez-la à mes besoins: donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer.

Pater noster, qui es in cœlis, sanctificetur, nomen tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terrâ. Panem nostrum quotidianum da nobis hodiè, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos à malo. Amen.

AVE Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictatu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Creatorem cœli et terræ, et in Jesum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine: passus sub Pontio Pilato, erucifixus, mortuus et sepultus: descendit ad inferos, tertia die ressurrexit à mortuis; ascendit ad cœlos: sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: in dè venturus est judicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum, sanctum, sanctam Ecclesian catholicam, sanctorum communionem, re-

missionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam æternam. Amen.

CONFITEOR Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni-Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam, semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem-Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, Pater, orare, pro me ad Dominum Deum nostrum.

MISERATUR nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam æternam. Amen.

INDULGENTIAM, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Invoquons la Sainte Vierge, notre bon Ange, et notre saint Patron.

SAINTE Vierge, mère de Dieu, ma mère et ma patronne, je me mets sous votre protection, et je me jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, et mon avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort.

Ange du Ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être si docile à vos inspirations, et de régler si bien mes pas, que je ne m'écarte en rien de la voie des commandements de mon Dieu.

Grand Saint, dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre, et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel. Ainsi soit-il.

#### COMMANDEMENTS DE DIEU.

- 1 Un seul Dieu tu adoreras, Et aimeras parfaitement.
- 2 Dieu en vain tu ne jureras, Ni autre chose pareillement.
- 3 Les dimanches tu garderas, En servant Dieu dévotement.
- 4 Tes Père et Mère honoreras, Afin que tu vives longuement.
- 5 Homicide point ne seras, De fait ni volontairement.
- 6 Impudique point ne seras, De corps ni de consentement.
- 7 Le bien d'autrui tu ne prendras, Ni retiendras sciemment.
- 8 Faux témoign ge ne diras, Ni ne mentiras aucunement.
- 9 L'œuvre de chair ne désireras, Qu'en mariage seulement.
- 10 Bien d'autrui ne désireras, Pour les avoir injustement.

## COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE.

1 Les Fêtes tu sanctifieras, Qui te sont de commandement.

2 Les Dimanches messe entendras, Et les Fêtes pareillement.

3 Tous tes péchés confesseras, A tout le moins une fois l'an.

4 Ton créateur tu recevras, Au moins à Pâques humblement.

5 Quatre-temps, vigiles, jeûneras, Et le carême entièrement.

6 Vendredi chair ne mangeras, Ni le samedi mêmement.

7 Droits et dîmes tu paieras, A l'Eglise fidèlement.

## LITANIES DU SAINT NOM DE JÉSUS.

KYRIE, eleison,
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Jesu, audi nos.
Jesu, exaudi nos.
Pater de Cœlis Deus,
miserere nobis.
Fili Redemptor mundi
Deus, miserere nobis.

Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.

de nous.
Christ, ayez pitié.
Seigneur, ayez pitié.
Seigneur, ayez pitié.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
Dieu le père des Cieux où vous êtes assis, ayez.
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous.
Diçu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous.

Deus, miserere nobis.

Jesu Fili Dei vivi, miserere nobis.

Jesu splendor Patris. Jesu candor lucis æternæ,

Jesu Rex gloriæ, Jesu sol justitiæ, Jesu Fili Mariæ Virgi-

nis,

Jesu admirabilis, Jesu Deus fortis, Jesu Pater futuri sæcu-

li, Jesu magni consilii An-

gele. Jesu potentissime, mi-

serere nobis. Jesu patientissime, Jesu obedientissime, Jesu mitis et humilis corde,

Jesu amator castitatis,

Jesu amator noster,

Jesu Deus pacis, Jesu auctor vitæ, Jesu exemplar virtutum,

Sancta Trinitas unus Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

> Jésus Fils du Dieu vivant, ayez pitié.

> Jésus splendeur du Père Jésus pureté de la lumière éternelle.

Jésus roi de gloire, Jésus soleil de justice, Jésus Fils de la Vierge Marie,

Jésus admirable,

Jésus Dieu Fort, Jésus père des siècles à venir.

Jésus Ange du grand conseil,

Jésus très-puissant, ayez. pitié de nous.

Jésus très-patient. Jésus très-obéissant, Jésus doux et humble de cœur,

Jésus amateur de la chasteté,

Jésus qui nous honorez. de votre amour,

Jésus Dieu de paix, Jésus auteur de la vie,

Jésus l'exemplaire des vertus,

Jesu zelator animarum, | Jésus zélateur des âmes,

Jesu Deus noster, miserere nobis.

Jesu refugium nostrum, miserere.

Jesu pater pauperum, miserere.

Jesu thesaurus fidelium miserere.

Jesu bone Pastor, miserere nobis.

Jesu lux vera, miserere nobis.

Jesu sapientia æterna, miserere nobis.

Jesu bonitas infinita, miserere nobis.

Jesu via et vita nostra miserere.

Jesu gaudium Angelo. rum, miserere.

Jesu Rex Patriarcharum, miserere.

Jesu Magister Apostolorum miserere.

Jesu Doctor Evangelistarnm, miserere.

Jesu fortitudo Martyrum, miserere.

Jesu lumen Confessorum, miserere.

ayez pitié de nous.

Jésus notre Dieu, ayez pitié de nous.

Jésus notre refuge, ayez pitié de nous.

Jésus père des pauvres, ayez pitié de nous.

Jésus trésor des fidèles, ayez pitié de nous.

Jésus doux Pasteur, ayez pitié de nous.

Jésus vraie lumière, ayez pitié de nous.

Jésus sagesse éternelle, ayez pitié.

Jésus bonté infinie, ayez pitié de nous.

Jésus notre voie et notre vie, ayez.

Jésus la joie des Anges, ayez.

Jésus le roi des Patriarches ayez.

Jésus le maître des Apôtres ayez.

Jésus le docteur des Evangélistes, ayez.

Jésus la force des Martyrs, ayez.

Jésus, la lumière des Confesseurs, ayez.

Jesu puritas Virginum, Jésus la pureté miserere.

Jesu corona Sanctorum omnium, miserere.

Propitius esto, parce nobis, Jesu.

Propitius esto, exaudi nos, Jesu.

Ab omni peccato, libera nos, Jesu.

Ab ira tua, lib.

Ab insidiis diaboli, libera nos Jesu.

A spiritu fornicationis,

A morte perpetua, libera

A neglectu inspirationum tuarum, liberanos, Jesu.

Per mysterium sanctæ Incarnationis tuæ, libera nos.

Per Navitatem tuam, libera nos.

Per Infantiam tuam, libera nos, Jesu.

Per divinissimam vitam tuam, libera nos.

des Vierges, ayez.

Jésus la couronne de tous les Saints, ayez pitié de nous.

Soyez nous propice, Jésus, pardonnez-nous.

Soyez-nous propice, Jésus, exaucez nos prières.

De tout péché, délivreznous Jésus.

De votre colère, délivrez. Des embûches du démon délivrez-nous Jésus.

De l'esprit de fornication, délivrez.

De la mort éternelle délivrez.

Du mépris de vos divines inspirations, délivrez.

Par le mystère de votre sainte Incarnation, délivrez-nous.

Par votre Nativité, délivrez-nous.

Par votre Enfance, délivrez-nous.

Par votre vie toute divine, délivrez.

nem tuam libera nos Jesu.

Per Crucem et derelictionem tuam, libera nos Jesu.

Per languores tuos, libera nos, Jesu.

Per mortem et sepultu. ram tuam, libera nos, Jesu.

Resurrectionem Per tuam, libera nos Jesu.

Per Ascensionem tuam, lib. nos Jesu.

Per gaudia tua, libera nos.

Per gloriam tuam, bera nos Jesu.

Agnus Dei, qui tollis, peccata mundi, parce nobis Jesu.

Agnus, etc., exaudi nos Jesu.

Agnus, etc., misere nobis Jesu.

Jesu, audi nos. Jesu, exaudi nos.

Per labores tuos, libera | Par vos travaux, déli-

Per agoniam et Passio- Par votre agonie et par votre passion, délivrez.

Par votre Croix et par votre abandonnement délivrez-nous.

Par vos langueurs, délivrez-nous.

Par votre mort et par votre sépulture, délivrez.

Par votre Résurrection, délivrez-nous.

Par votre Ascension, délivrez-nous.

Par vos joies, délivrez.

li- Par votre gloire, délivrez-nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonneznous, Jesus.

Agneau, etc., exauceznous, Jésus.

Agneau, etc., ayez pitié de nous, Jésus.

Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous.

- Sit Nomen Domini benedictum: V.
- Ex hoc nunc et usque in sæculum.

#### ORENUS

Domine Jesu Christe amoris affectum, ut te diligamus, et à tua nunquam laude cessemus. sæcula sæculorum.

Amen.

ui

du

ez-

ez-

itié

115.

#### PRIONS.

Seigneur Jésus-Christ qui dixisti : Petite, et qui avez dit : Demanaccipietis; quærite, et dez et vous recevrez; invenietis; pulsate et cherchez et vous trouaperietur vobis: quæ- verez; frappez, et il sumus, da nobis peten- vous sera ouvert: faitestibus divinissimi tui nous, s'il vous plaît, la grâce de recevoir l'affectoto corde, ore et opere tion de votre amour tout divin; afin que nous vous aimions de tout Qui vivis et regnas in notre cœur, en vous confessant de bouche et d'action; et que jamais nous ne cessions de vous louer. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.

## Acte de Foi.

Mon Dieu, je crois fermement tout ce que la sainte Eglise catholique croit et enseigne. parceque c'est vous qui l'avez dit, et que vous êtes la vérité même.

# Acte d'Espérance.

Mon Dieu, appuyé sur vos promesses et sur les mérites de mon Sauveur, j'espère avec une ferme confiance que vous me ferez la grâce d'observer vos commandements en ce monde, et d'être récompensé en l'autre.

## Acte d'Amour et de Charité.

Mon Dieu, qui êtes digne de tout amour, à cause de vos perfections infinies, je vous aime de tout mon cœur, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous.

## Acte de Contrition.

Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parceque vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché vous déplaît; pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ mon Sauveur : je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et d'en faire pénitence.

## Acte de Remerciement.

Mon Dieu, je vous remercie de tous les biens et grâces que j'ai reçus de vous, principalement de m'avoir créé et racheté par votre Fils, et de m'avoir fait enfant de votre Eglise.

# Acte d'Offrande.

Mon Dieu, j'ai tout reçu de vous, je vous offre mes pensées, mes paroles, mes actions, ma vie et tout ce que je possède, et ne veux l'employer qu'à votre divin service.

## Acte d'Humilité.

Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière, réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme; apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles.

## Acte de Demande.

Mon Dieu, source infinie de tous les biens, donnez-moi tout ce qui m'est nécessaire pour la vie et la santé de mon corps, mais surtout la grâce de faire en toutes choses votre sainte volonté. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

Acte de conformité à la volonté de Dieu, que récitait chaque jour Madame Elizabeth, sœur de Louis XVI.

Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu? Je n'en sais rien; tout ce que je sais, c'est qu'il n'arrivera rien que vous n'ayez prévu, réglé et ordonné de toute éternité: cela me suffit. J'adore vos desseins éternels et impénétrables, je m'y soumets de tout mon cœur pour l'amour de vous. Je veux tout, j'accepte tout ce que vous voulez, et j'unis ce sacrifice à celui de Jésus-Christ, mon Dieu Sauveur: je

vous demande en son nom et par ses mérites infinis, la patience dans mes peines et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voulez ou permettez. Ainsi soit-il.

## . Prière avant le travail.

Recevez, ô Jésus! ce travail auquel je vais me livrer pour obéir à vos ordres. Je vous l'offre pour l'expiation de mes péchés : je l'unis aux travaux pénibles auxquels vous avez bien voulu vous soumettre vous-même. Faites qu'il ne serve point à dissiper mon esprit de son union avec vous, mais qu'il m'obtienne de votre bonté des grâces plus abondantes pour mieux vous servir. Ainsi soit-il.

Pendant votre travail songez à élever de temps en temps votre âme vers Dieu par quelque pieuse pensée, surtout lorsqu'il vous surviendra des tentations.

## L'ANGELUS. .

Angelus Domini nuntiavit Mariæ, \* et concepit de Spiritu Sancto. Ave, Maria, etc.

Ecce ancilla Domini; \* fiat mihi secun-

dum verbun tuum. Ave, Maria, etc.

Et verbum caro factum est; \* et habitavit

in nobis. Ave, Maria, etc.

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix; \* Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

#### OREMUS.

GRATIAM tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus; per passionem ejus et Crucem ad Resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum, etc. Amen.

is re x lu ron té us

de ue ra

et

un-

vit

\*

# PRIERES

DURANT

# LA SAINTE MESSE

La messe est, de toutes les actions du christianisme, la plus glorieuse à Dieu et la plus utile au salut de l'homme, Jésus-Christ y renouvelle le grand mystère de la Rédemption : il s'y fait encore, dans un vrai sacrifice, quoique non sanglant, notre victime, et vient en personne nous appliquer à chacun en particulier les mérites de ce sang adorable qu'il a répandu pour nous tous sur la croix. Cela doit inspirer une haute idée de la sainte Messe, et faire souhaiter de la bien entendre; car y assister avec irrévérence, volontairement distrait, sans modestie, sans attention, sans respect, c'est renouveler, autant qu'il est en soi, les opprobres du Calvaire, et déshonorer sa religion.

Pour éviter un si grand malheur, il faut y assister avec des dispositions chrétiennes, prendre l'esprit de Jésus-Christ, s'offrir avec lui et comme lui; entrez d'abord dans l'église pénétré d'un saint respect. s'y tenir dans une modestie et un recueillement que rien ne soit capable de troubler, et, pendant tout le sacrifice, n'avoir de pensées et de sentiments que pour honorer Dieu, et songer aux intérêts de son âme.

Prière avant la sainte Messe, pour se disposer à la bien entendre.

JE me présente, ô mon Sauveur, devant les saints autels, pour assister à votre divin sacrifice. Daignez ô mon Dieu, m'en appliquer tout le fruit que vous souhaitez que j'en retire, et suppléez aux dispositions qui me manquent.

Disposez mon cœur aux doux effets de votre bonté; fixez mes sens, réglez mon esprit, purifiez mon âme, effacez par votre sang tous les péchés dont vous voyez que je suis coupable; oublicz-les tous, ô Dieu de miséricorde; je les déteste pour l'amour de vous, je vous en demande très-humblement pardon, pardonnant moi-même de bon cœur à tous ceux qui auraient pu m'offenser. Faites, ô mon doux Jésus, qu'unissant mes intentions aux vôtres, je me sacrifie tout à vous, comme vous vous sacrifiez entièrement pour moi.

# COMMENCEMENT DE LA MESSE.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

r le z y n

à

es

er.

C'EST en votre nom, adorable Trinité, c'est pour vous rendre l'honneur et les hommages qui vous sont dus, que j'assiste au très-saint et très-auguste sacrifice.

Permettez-moi, divin Sauveur, de m'unir d'intention au ministre de vos autels, pour offrir la précieuse victime de mon salut, et donnez-moi les sentiments que j'aurais dû avoir sur le Calvaire, si j'avais assisté au sacrifice sanglant de votre Passion.

#### CONFITEOR

Repassez dans l'amertume de votre cœur les péchés que vous avez commis. Rappelez en gros et confusément ceux qui vous humilient davantage. Exposez à Dieu vos faiblesses; priez-le qu'il vous les pardonne, et que l'alime de vos misères attire sur vous, dans ce sacrifice, l'alime de ses miséricordes.

TE m'accuse devant vous, ô mon. Dieu, de tous les péchés dont je suis coupable. Je m'en accuse en présence de Marie, la plus pure de toutes les vierges, de tous les saints, et de tous les fidèles, parce que j'ai péché en pensées, en paroles, en actions, en omissions; par ma faute, oui, par ma faute, et par ma très-grande faute. C'est pourquoi je conjure la très-sainte Vierge et tous les saints de vouloir bien intercéder pour moi.

Seigneur, écoutez favorablement ma prière, et accordez-moi l'indulgence, l'absolution et la

rémission de tous mes péchés.

### KYRIE, ELEISON.

Entretenez-vous dans un doux sentiment de confiance en la bonté de Dieu, qui, vous permettant d'employer un moyen aussi efficace que celui-ci pour lui demander la grâce de votre réconciliation, vous donne en même temps un gage assuré que vous pourrez l'obtenir.

DIVIN Créateur de nos âmes, ayez pitié de l'ouvrage de vos mains; Père miséricordieux, faite miséricorde à vos enfants.

Auteur de notre salut, immolé pour nous, appliquez-nous les mérites de votre mort et de votre précieux sang.

Aimable Sauveur, doux Jésus, ayez compassion de nos misères, pardonnez-nous nos péchés.

#### GLORIA IN EXCELSIS.

Concevez un grand désir de procurer à Dieu toute la gloire, et au prochain tout le bien que vous jourrez. Réjouissez-vous avec les Anges de la part que vous avez à la connaissance des saints mystères. Remplissezvous des hautes et magnifiques idées de la majesté de Dieu et de Jésus-Christ son fils.

CLOIRE à Dieu A dans le ciel, et paix sur la terre aux hom- pax hominibus bonæ mes de bonne volonté. Nous your louons. Nous te. vous bénissons. Nous Nous vous : dorons. vous glorifions. Nous vous rendons grâces à cause de votre gloire infinie. Seigneur Dieu, Boi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Jésus - Christ, Fils unique Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, qui effacez les péchés du mon-mundi, suscipe depreca-

LORIA in excelsis T Deo: et in terra voluntatis. Laudamus Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex cœlestis, Deus Pater, omnipotens. Domine, Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris: Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata

péchés du monde, receseul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Ainsi soit-il.

de, ayez pitié de nous, tionem nostram. Qui Vous qui effacez les sedes ad dexteram Patris, miserere vez notre prière. Vous Quoniam tu solus sancqui êtes assis à la droite tus; Tu solus Domidu Père, ayez pitié de nus; Tu solus Altissinous. Car vous êtes le mus, Jesu Christe; Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Amen.

#### ORAISON.

CCORDEZ-NOUS, Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge et des saints que nous honorons, toutes les grâces que votreministre vous demande pour lui et pour nous. M'unissant à lui, je vous fais la même prière pour ceux et pour celles pour qui je suis obligé de prier; et je vous demande, Seigneur, pour eux et pour moi, tous les secours que vous savez nous être nécessaires afin d'obtenir la vie éternelle. Au nom de J.-C. N.-S. Ainsi soit-il.

## ÉPITRE.

Transportez-vous en esprit au temps des Patriarches et des Prophètes, qui ne soupiraient qu'après le Messie; entrez dans leurs empressements, formez leurs désirs, prenez les sentiments qu'ils eurent alors : vous attendez le même Sauveur, et, plus heureux qu'eux, vous levoyez.

M ON Dieu vous m'avez appelé à la connaissance de votre sainte loi, préférablement à tant de peuples qui vivent dans l'ignorance de vos mystères. Je l'accepte de tout mon cœur, cette divine loi, et j'écoute avec respect les oracles sacrés que vous avez prononcés par la bouche des prophètes. Je les révère avec toute la soumission qui est due à la parole d'un Dieu, et j'en vois l'accomplissement avec toute la joie de monâme.

Que n'ai-je pour vous, ô mon Dieu, un cœur semblable à celui des saints de votre ancien Testament! Que ne puis-je vous désirer avec l'ardeur des Patriarches, vous connaître et vous révérer comme les Prophètes, vous aimer et m'attacher uniquement à vous comme les Apôtres!

### ÉVANGILE.

Regardez l'Evangile que vous allez entendre comme la regle de votre foi et de vos mœurs ; règle que Jésus-Christ lui-même vous a tracée, et que vous avez promis de suivre par les engagements du baptême ; règle que vous observez mal, et sur laquelle vous serez jugé sans adoucissements et sans appel.

CE ne sont plus, ô mon Dieu, les Prophètes ni les Apôtres qui vont m'instruire de mes devoirs: c'est votre Fils unique; c'est sa parole que je vais entendre. Mais, hélas! que me servira d'avoir cru que c'est votre parole, Seigneur Jésus, si je n'agis pas conformément à ma croyance? Que me servira, lorsque je paraîtrai devant vous, d'avoir eu la foi, sans le mérite de la charité et des bonnes œuvres?

Je crois, et je vis comme si je ne crovais pas, ou comme si je croyais un évangile contraire au vôtre. Ne me jugez pas, ô mon Dieu, sur cette opposition perpétuelle que je mets entre vos maximes et ma conduite; je crois, mais inspirez-moi le courage et la force de pratiquer ce que je crois. A vous, Seigneur, en reviendra toute la gloire.

#### CREDO.

Affermissez ici votre foi. Tout ce que l'Eglise vous propose à croire est fondé sur la parole de Dieu, annoncée par les Prophètes, révélée dans les Ecritures, déclarée par les miracles, vérifiée par l'établissement de la foi, confirmée par les martyrs, et rendue sensible par la sainteté de notre religion et par le solide consentement de ceux qui la professent avec fidélité.

TE crois en un seul REDO in • Dieu le Père tou:puissant, créateur du nipotentem, factorum ciel et de la terre, des cœli et terræ, visibilium choses visibles et invi- omnium et invisibisibles; Et en un seul lium; Et in unum Do. Seigneur J.-C., Fils minum Jesum Chrisunique de Dieu, né du tum, Filium Dei uni-Père avant les siècles ; genitum ; Et ex Patre Dieu de Dieu, lumière natum ante omnia sæde lumière, vrai Dieu cula; Deum de Deo, du vrai Dieu; qui n'a lumen

Deum, Patrem omde pas été fait, mais en- Deum verum de Deo

gendré, consubstantiel au Père; par qui tout a été fait ; qui est descendu des cieux pour nous autres hommes, et pour notre salut; qui s'est incarné en prenant un corps dans le sein de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-ESPRIT, ET S'EST FAIT HOMME; qui a été crucifié aussi pour nous, a souffert sous Ponce-Pilate, et a été enseveli ; qui est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures, est monté au ciel, et est assis à la droite du Père ; qui viendra de nouveau, dans sa gloire, juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, également Seigneur, et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié conjointement avec le

vero; Genitum, factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt; Qui propter nos homines. et propter nostram salutem descendit de cœlis: Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Virginie: Maria HOMO FACTUS EST: Crucifixus etiam pronobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; Et resurrexit tertia die secundum Scripturas; Et ascendit in cœlum; sedet at dexteram Patris; Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. qui ex Patre Filioque procedit; Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas; Et unam

Père et le Fils, qui a sanctam catholicam et parlé par les Prophètes. Je crois l'Eglise qui est une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts, et la vie du siècle à venir. Ainsi soit-il.

apostolic m ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum: et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi. Am n.

#### **OFFERTOIRE**

Songez au bonheur inconcevable que vous avez de trouver dans ce sacrifice de quoi honorer parfaitement Dieu, le remercier d'une manière qui égale ses dons, effacer entièrement vos péchés, et obtenir tant pour vous que pour les autres, toutes les grâces dont vous avez besoin, et mettez à profit tous les précieux moments de cet inestimable bonheur.

DERE infiniment saint, tout-puissant et éternel, quelque indigne que je sois de paraître devant vous, j'ose vous présenter cette hostie par les mains du Prêtre, avec l'intention qu'a eue Jésus-Christ mon Sauveur lorsqu'il institua ce sacrifice, et qu'il a encore au moment où il s'immole ici pour moi,

Je vous l'offre pour reconnaître votre souverain domaine sur moi et sur toutes les c éatures. Je vous l'offre pour l'expiation de mes péchés, et en action de grèces de tous les bienfaits dont

wous m'avez comblé.

Je vous l'offre enfin, mon Dieu, cet auguste sacrifice, afin d'obtenir de votre infinie bonté pour moi, pour mes parents, pour mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis, ces grâces précieuses du salut qui ne peuvent être accordées à un pécheur qu'en vue des mérites de celui qui est le Juste par excellence, et qui s'est fait victime de propitiations pour tous.

Mais, en vous offrant cette adorable victime, je vous recommande, ô mon Dieu, toute l'Eglise catholique, notre saint Père le Pape, notre Evêque, tous les pasteurs des âmes, les princes chrétiens et tous peuples qui croient en vous.

Souvenez-vous aussi, Seigneur, des fidèles trépassés, et, en considération des mérites de votre Fils, donnez-leur un lieu de rafraîchissement de

lumière et de paix.

N'oubliez pas, mon Dieu, vos ennemis et les miens; ayez pitié de tous les infidèles, des hérétiques et de tous les pécheurs. Comblez de bénédictions ceux qui me persécutent, et pardonnezmoi mes péchés, comme je leur pardonne tout le mal qu'ils me font, ou qu'ils voudraient me faire. Ainsi soit-il.

#### PREFACE

Elevez-vous en esprit dans le ciel, jusqu'au pied du trône de la divinité. Là, pénétré d'une sainte et respectueuse crainte à la vue de cette éclatante majesté, rendez-lui vos bommages, et mêlez vos louanges aux célestes cantiques des Anges et des Saints qui l'environnent. VOICI l'heureux moment où le Roi des Anges et des hommes va paraître. Seigneur, remplissez-moi de votre esprit; que mon cœur, dégagé de la terre, ne pense qu'à vous. Quelle obligation n'ai-je pas de vous bénir et de vous louer en tout temps et en tous lieux, Dieu du ciel et de la terre, maître infiniment grand, Père

tout-puissant et éternel!

Rien n'est plus juste rien n'est plus avantageux que de nous unir à Jésus-Christ pour vous adorer continuellement. C'est pa lui que tous les esprits bienheureux rendent leurs hommages à votre majesté; c'est par lui que toutes les Vertus du ciel, saisies d'une frayeur respectueuse, s'unissent pour vous glorifier. Souffrez, Seigneur, que nous joignions nos faibles louanges à celles de ces saintes intelligences, et que, de concert avec elles, nous disions dans un transport de joie et d'admiration.

#### SANCTUS.

SAINT, Saint, Saint, est le Seigneur, le Dieu des armées! Tout l'univers est rempli de sa gloire. Que les bienheureax le bénissent dans le ciel. Béni soit celui qui vient sur la terre, Dieu et Seigneur comme celui qui l'envoie.

### CANON.

Représentez-vous ici l'autel sur lequel Jésus-Christ va se rendre, comme sur le trône de sa miséricorde, où vous avez droit de vous présenter pour exposer tous vos besoins, pour demandez et obtenir toutes les grâces. Dieu, qui nous donne son propre Fils, peut-il nousrefuser quelque chose? Nous conjurons, au nom de Jésus-Christ votre Fils et notre Seigneur, ô Père infiniment miséricordieux, d'avoir pour agréable et de bénir l'offran le que nous vous présentons, afin qu'il vous plaise de conserver, de défendre et de gouverner votre sainte Eglise catholique, avec tous les membres qui la composent : le Pape, notre Prélat, et généralement tous ceux qui font profession de votre sainte foi.

Nous vous recommandons en particulier, Seigneur, ceux pour qui la justice, la reconnaissance et la charité nous obligent de prier; tous ceux qui sont présents à cet adorable sacrifice, et singulièrement N\*\*\* et N\*\*\*. Et afin, grand Dieu, que nos hommages vous soient plus agréables, nous nous unissons à la glorieuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ; à tous vos Apôtres, à tous les bienheureux Martys, et à tous les saints qui composent avec nous une même Eglise.

Que n'ai-je en ce moment, ô mon Dieu, les désirs enflammés avec lesquels les saints Patriarches souhaitaient la venue du Messie! Que n'ai-je leur foi et leur amour! Venez, Seigneur Jésus, venez aimable réparateur du monde, venez accomplir un mystère qui est l'abrégé de toutes vos merveilles. Il vient, cet Agneau de Dieu; voici l'adorable victime par qui tous les péchés du monde sont effacés.

B

le

u

0

e,

#### ÉLÉVATION.

Voilà votre Dieu, votre Sauveur et votre Juge. Soyez quelque temps dans le silence, comme saisi d'admiration à la vue de ce qui se passe sur l'autel. Rappelez toute votre ferveur, et livrez-vous à tous les sentiments que le respect, la confiance et l'amour sont capables d'inspirer.

VERBE incarné, divin Jésus, vrai Dieu et vrai homme je crois que vous êtes ici présent: je vous y adore avec humilité; je vous aime de tout mon cœur, et, comme vous y venez pour l'amour de moi, je me consacre entièrement à vous.

J'adore ce sang précieux que vous avez répandu pour tous les hommes; et j'espère, ô mon Dieu, que vous ne l'aurez pas versé inutilement pour moi. Faites moi la grâce de m'en appliquer les mérites. Je vous offre le mien, aimable Jésus, en reconnaissance de cette charité infinie que vous avez eue de donner le vôtre pour l'amour de moi.

#### SUITE DU CANON.

Contemplez affectueusement votre Sauveur sur l'autel. Méditez les mystères qu'il y renouvelle. Unissez le sacrifice de votre cœur à celui de son corps. Offrez-le à Dieu son Père; suppliez-le d'accepter les prières que ce cher Fils lui fait pour vous, et priez vous même pour les autres.

UELLES seraient donc désormais ma malice et mon ingratitude, si, après avoir vu ce que je vois, je consentais à vous offenser? Non, mon Dieu, je n'oublierai jamais ce que vous me représentez par cet auguste cérémonie : les souffrances de votre Passion, la gloire de votre Résurrection, votre corps tout déchiré, votre sang répandu pour nous, réellement présent à mes yeux sur cet autel.

C'est maintenant, Eternelle Majesté, que nous vous offrons de votre grâce véritablement et proprement la victime pure, sainte et sans tache, qu'il vous a plu nous donner à vous-même, et dont toutes les autres n'étaient que la figure. Oui, grand Dieu, nous ôsons vous le dire. il y a ici plus que tous les sacrifices d'Abel, d'Abraham et de Melchisédech, la seule victime digne de votre Fils, l'unique objet de vos éternelles complaisances.

Z

t

n-

n

ut

li-

ie

ır

el.

ľe

Ä

ie ne

ru

n, 1e Que tous ceux qui participent ici de la bouche ou du cœur à cette victime sacrée, soient remplis de sa bénédiction.

Que cette bénédiction se répande, ô mon Dieu, sur les âmes des fidèles qui sont morts dans la paix de l'Eglise, et particulièrement sur l'âme, de N\*\*\* et de N\*\*\*. Accordez-leur, Seigneur, en vertu de ce sacrifice, la délivrance entière de leurs peines.

Daignez nous accorder aussi un jour cette grâce à nous-mêmes, Père infiniment bon, et faites-nous entrer en société avec les saints Apôtres, les Martyrs, et tous les saints, afin que nous puissions vous aimer et vous glorifier éternellement avec eux. Ainsi soit-il.

#### PATER NOSTER.

Nous voici avec Jésus sur un nouveau Calvaire. Tenons-nous au pied de sa croix avec une compassion comme Madeleine; avec un amour fidèle, comme saint Jean; avec espérance de le voir un jour dans sa gloire, comme les autres disciples. Regardons-le quelquefois de loin, et pleurons nos péchés avec saint Pierre.

Que j'ai de joie de songer que le ciel où vous êtes doit être un jour ma demeure! Que votre saint nom soit glorifié par toute la terre. Régnez absolument sur tous les cœurs et sur toutes les volontés. Ne refusez pas à vos enfants la nourriture spirituelle et corporelle. Nous pardonnons de bon cœur; pardonnez-nous. Soutenez nous dans les tentations et dans les maux de cette misérable vie; mais préservez nous du péché, le plus grand de tous les maux. Ainsi soit il.

#### AGNUS DEI.

Dieu qui est si glorieux dans le ciel, si puissant sur la terre, si terrible dans les enfers, n'est ici qu'un agneau plein de douceur et de bonté. Il y vient pour effacer les péchés du monde, et en particulier les vôtres. Quel motif de confiance! quel sujet de consolation!

A GNEAU de Dieu, immolé pour moi, ayez pitié de moi. Victime adorable de mon salut, sauvez-moi. Divin médiateur, obtenez-moi ma grâce auprès de votre l'ère, donnez-moi votre paix.

ép

#### COMMUNION.

Pour communier spirituellement, renouvelez par un acte de foi le sentiment que vous avez de la présence de Jésus-Christ: formez un acte de contrition, excitez dans votre cœur un désir ardent de le recevoir avec le Prêtre; priez-le qu'il agrée ce désir et qu'il s'unisse à vous en vous communiquant ses grâces.

18

n-

ur

ié

us

ez

)1'-

n-

et

ais

us

ur

un

ur

so-

ez

on

oi

tre

Qu'il me serait doux ô mon aimable Sauveur, d'être du nombre de ces heureux chrétiens de qui la pureté de conscience et une tendre piété permettent d'approcher tous les jours de votre sainte table!

Quel avantage pour moi, si je pouvais en ce moment vous posséder dans mon cœur, vous y rendre mes hommages, vous y exposer mes besoins, et participer aux grâces que vous faites à ceux qui vous reçoivent réellement! Mais puisque j'en suis très-indigne, suppléez ô mon Dieu, à l'indisposition de mon âme. Pardonnezmoi tous mes péchés; je les déteste de tout mon cœur, parce qu'ils vous déplaisent. Recevez le désir sincère, que j'ai de m'unir à vous. Purifiezmoi d'un seul de vos regards, et mettez-moi en état de vous bien recevoir au plus tôt.

En attendant cet heureux jour, je vous conjure, Seigneur, de me faire participer aux fruits que la communion du Prêtre doit produire en tout le peuple fidèle qui est présent à ce sacrifice. Augmentez ma foi par la vertu de ce divin sacrement, fortifiez mon espérance, épurez en moi la charité, remplissez mon cœar

de votre amour, afin qu'il ne respire plus que pour vous, et qu'il ne vive plus que pour vous. Ainsi soit-il.

#### DERNIÈRES ORAISONS.

Efforcez-vous de rendre au Sauveur sacrifice pour sacrifice, en devenant la victime de son amour, en lui immolant toutes les recherches de l'amour propre, toutes les attentions du respect humain, toutes les répugnances et toutes les inclinations qui ne s'accordent pas avec l'accomplissement de vos devoirs.

VOUS venez, ô mon Dieu de vous immoler pour mon salut, je veux me sacrifier pour votre gloire. Je suis votre victime, ne m'épargnez point. J'accepte de bon cœur toutes les croix qu'il vous plaira de m'envoyer; je les bénis, je les reçois de votre main, et je les unis à la vôtre,

Me voici purifié par vos saints mystères; je fuirai avec horreur les moindres taches du péché, surtout de celui où mon penchant m'éntraîne avec plus de violence. Je serai fidèle à votre loi, et je suis résolu de tout perdre et de tout souffrir, plutôt que de la violer.

#### BENEDICTION

PENISSEZ, ô mon Dieu, ces saintes résolutions; bénissez-nous tous par la main de votre ministre, et que les effets de votre bénédiction demeurent éternellement sur nous; Au nom du père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Ainsi soit-il.

#### DERNIER EVANGILE

1e

18.

ır

ui

re, es

r-

er

ır

r-

es

89

is

8;

h-

à

VERBE divin, Fils unique du Père, lumière du monde venue du ciel pour nous en montrer le chemin, ne permettez pas que je ressemble à ce peuple infidèle qui a refusé de vous reconnaître pour le Messie. Ne souffrez pas que je tombe dans le même aveuglement que ces malheureux qui ont mieux aimé devenir esclaves de Satan, que d'avoir part à la glorieuse adoption d'enfants de Dieu, que vous veniez leur procurer.

Verbe fait chair, je vous adore avec le respect le plus profond; je mets toute ma confiance en vous seul, espérant fermement que, puisque vous êtes mon Dieu, et un Dieu qui s'est fait homme afin de sauver les hommes, vous m'accorderez les grâces nécessaires pour me sanctifier et vous posséder éternellement dans le ciel. Ainsi soit-il.

Ne sortez point de l'église sans avoir témoigné votre reconnaissance pour toutes les grâces que Dieu vous a faites dans ce sacrifice. Conservez-en précieusement le fruit, et faites qu'on demeure convaincu, en vous voyant que vous avez profitez de la mort et de l'immolation d'un Dieu sauveur.

## Prière après la sainte Messe.

SEIGNEUR, je vous remercie de la grâce que vous m'avez faite, en me permettant d'assister aujourd'hui au sacrifice de la sainte Messe, préférablement à tant d'autres qui n'ont pas eu le même bonheur; et je vous demande pardon de toutes les fautes que j'ai commises

par la dissipation et la langueur où je me suis laissé aller en votre présence. Que ce sacrifice ô mon Dieu, me purifie pour le passé, et me

fortifie pour l'avenir.

Je vais présentement avec confiance aux occupations où votre volonté m'appelle. Je me souviendrai toute cette journée de la grâce que vous venez de me faire, et je tâcherai de ne laisser échapper aucune parole, aucune action, de ne former aucun désir ni aucune pensée qui me fassent perdre le fruit de la Messe que je viens d'entendre. C'est ce que je me propose, avec le secours de votre sainte grâce. Ainsi soit-il.

## REPONS DE LA MESSE

Le Prêtre. Introibo ad altare Dei.

Le Servant répondra : Ad Deum qui lætifi-

cat juventutem meam.

Le Prêtre. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me.

Le Servant. Quia tu es, Deus, fortitudo mea, quarè me repulisti, et quarè tristis incedo dum

affligit me inimicus?

Le Prêtre. Emitte lucem tuam et veritatem tuam; ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.

Le Servant. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui lætificat juventutem meam.

Le Prêtre. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: quarè tristis es, anima mea, et quare conturbas me?

Le Servant. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus.

Le Prêtre. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.

Le Servant. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

Le Prêtre. Introibo ad altare Dei.

Le Servant. Ad Deum qui lætificat juventutem meam.

Le Prêtre. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

Le Servant. Qui fecit cœlum at terram.

Le Prêtre. Confiteor Deo, etc.

Le Servant. Misercatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam æternam.

Le Prêtre. Amen.

Le Servant. Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper virgini, beato Michaeli archangelo, beato Joanni Baptistæ, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te, Pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum.

Le Prêtre. Misereatur vestri...æternam.

Le Servant. Amen.

Le Prêtre. Indulgentiam... Dominus.

Le Servant. Amen.

Le Prêtre. Deus, tu conversus vivificabis nos,

Le Servant. Et plebs tua lætabitur in te.

Le Prêtre. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

Le Servant. Et salutare tuum da nobis.

Le Prêtre. Domine, exaudi orationem meam.

Le Servant. Et clamar meus at te veni it.

Le Prêtre. Dominus vobiscum.

Le Servant. Et cum spiritu tuo.

#### APRÈS L'INTROIT

Le Prêtre. Kyrie, eleison.

Le Servant. Kyrie, eleison.

Le Prêtre. Kyrie, eleison.

Le Servant. Christe, eleison.

Le Prêtre. Christe, eleison.

Le Servant. Christe, eleison.

Le Prêtre. Kyrie, eleison.

Le Servant. Kyrie, eleison.

Le Prêtre. Kyrie, eleison.

#### A LA FIN DU GLORIA IN EXELSIS.

Le Prêtre. Dominus vobiscum.

Le Servant. Et cum spiritu tuo.

## A LA FIN DE LA COLLECTE.

Le Prêtre. Per omnia sæcula sæcula sæculo-

Le Servant. Amen.

## A LA FIN DE L'ÉPITRE,

Le Servant. Deo Gratias.

#### A L'ÉVANGILE.

Le Prêtre. Sequentia sancti Evangelii, etc. Le Servant. Gloria tibi, Domine.

### A LA FIN DE L'ÉVANGILE.

Le Servant. Laus tibi, Christe.

#### APRÈS LE LAVEMENT DES MAINS.

Le Prêtre. Orate fratres, etc.

Le Servant. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiæ suæ sanctæ.

#### A LA PRÉFACE.

Le Prêtre. Per omnia sæcula sæculorum.

Le Servant Amen.

Le Prêtre. Dominus vobiscum.

Le Servant. Et eum spiritu tuo.

Le Prêtre. Sursum corda.

Le Servant. Habemus ad Dominum.

Le Prêtre. Gratias agamus Domino Deo nostro

Le Servant. Dignum et justum est.

#### AU PATER.

Le Prêtre. Per omnia sæcula sæculorum.

Le Servant. Amen.

Le Prêtre. Et ne nos inducas in tentationem.

Le Servant. Sed Ebera nos a malo.

#### AVANT L'AGNUS DEI.

Le Prêtre. Per omnia sæcula sæculorum.

Le Servant, Amen.

Le Prêtre. Pax Domini sit semper vobiscum.

Le Servant. Et cum spiritu tuo.

#### A LA FIN DE LA POSTCOMMUNION,

Le Prêtre. Per omnia sæcula sæculorum.

Le Servant. Amen.

Le Prêtre. Ite. missa est, ou Benedicamus Domino.

Le Servant. Deo gratias.

#### AUX MESSES DES DÉFUNTS

Le Prêtre. Requiescant in pace, Le Servant. Amen.

#### A LA BÉNÉDICTION.

Le Prêtre. Benedicat vos...et Spiritus sanctus, Le Servant. Amen.

#### AU DERNIER ÉVANGILE.

Le Prêtre. Dominus vobiscum.

Le Servant. Et cum spiritu tuo.

Le Prêtre. Initium sancti Evangeli, etc.

Le Servant. Gloria tibi, Domine.

### A LA FIN DU DERNIER ÉVANGILE

Le Servant. Deo Gratias.

## PETIT RECUEIL

— DE —

## CANTIQUES.

## PREMIERE PARTIE.

CANTIQUES POUR UN TEMPS DE RETRAITE, &c.

# 1.—POUR L'OUVERTURE DE LA RETRAITE, &c.

Un Dieu vient se faire entendre; Cher peuple, quelle faveur! A sa voix il faut se rendre; Il demande votre cœur.

## Refrain.

Laissez quelque temps le monde, N'écoutez que le Seigneur; C'est dans une paix profonde, Qu'il aime à parler au cœur.

Accourez, peuple fidèle,
Venez à la mission;
Le Seigneur qui vous appelle
Veut votre conversion.

Trop longtemps, hélas! le crime-Vous a blessés de ses traits; Qu'un saint désir vous anime, A le bannir pour jamais.

Sur vous il fera reluire Une céleste clarté; Dans vos cœurs il va produire Le feu de la charité.

Sans tarder, changez de vie; Sur vos maux pleurez, pécheurs; L'Esprit-Saint vous y convie; N'endurcissez pas vos cœurs.

Quel bonheur inestimable, Si, plein d'un vrai repentir, De son état déplorable Le pécheur voulait sortir.

Ah! Seigneur, par votre grâce, Opérez ce changement; De nos cœurs fondez la glace; Qu'on vous aime constamment.

## 2.—SUR LA RETRAITE

Plaisirs inouïs, paix la plus parfaite, Ce sont là tes fruits, charmante retraite; Monde, je romps tes liens, Pour goûter de si grands biens. C'est dans ce saint lieu que le ciel m'appelle; Pour plaire à mon Dieu, j'y cours avec zèle; C'est là que mon Rédempteur Veut s'assurer de mon cœur.

Précieux séjour! aimable retraite! Ici chaque jour, sans être distraite, Mon âme, dans son Sauveur, Trouvera tout son bonheur.

De mon Créateur j'y vois la puissance, De mon Rédempteur l'insigne clémence; Et de mon juge irrité, La sévère autorité.

D'un air étonnant il me parle, il tonne; Ce Dieu tout-puissant, m'éblouit, m'étonne; Il m'apprend ses saintes lois; Mes yeux s'ouvrent à sa voix.

Mes crimes nombreux s'offrent à ma vue; Ah! qu'ils sont affreux! j'en ai l'âme émue: Je ne vois que châtiment, Si je ne change à l'instant.

Du pécheur mourant l'image effrayante, Du juge puissant la voix foudroyante, Troublent mon cœur tour-à-tour, Et m'alarment nuit et jour.

L'enfer, à mes yeux, sous mes pieds s'entrou ve, Mille maux affreux ma foi m'y découvre; Ah! trop tard j'ai médité La terrible éternité. Je frémis des coups d'un Dieu redoutable; Mais, ciel! qu'il est doux! qu'il se rend aimable. Quand, par un vrai repentir, On yeut à lui revenir!

Touché de mes pleurs, mon Dieu me pardonne; De mille faveurs sa main me couronne; Quelle ineffable bonté; Ah! j'en suis tout transporté!

Heureux les chrétiens qui, dans la Retraite, Font, de tous ces biens, l'entière conquête; Qui, par un prompt changement, Se font un sort si charmant!

Venez tous, pécheurs, venez aux Retraites Goûter des douceurs pures et parfaites; Venez laver dans vos pleurs De vos crimes les horreurs.

## 3.—INVOCATION AU SAINT-ESPRIT.

Esprit-Saint, comblez nos vœux :
Embrâsez nos âmes
Des plus vives flammes :
Esprit-Saint, comblez nos vœux ;
Embrâsez nos âmes
De vos plus doux feux.

\* Seul auteur de tous les dons, De vous seul nous attendons Tout notre secours—Dans ces saints jours. Sans vous, en vain du don des Cieux Les rayons précieux—Brillent à nos yeux; Sans vous notre cœ ir—N'est que froideur.

\* Voyez notre aveuglement.
Nos maux, notre égarement;
Rendez-nous à vous—Et changez-nous.
Sur nos esprits, Dieu de bonté,
Répandez la clarté—Et la vérité;
Préparez nos cœurs—A vos faveurs.

\* Donnez-nous ces purs désirs, Ces pleurs saints, ces vrais soupirs, Qui des grands pécheurs—Changent les cœurs. Donnez-nous la docilité, Ces dons de pureté—Et de piété, L'esprit de candeur—Et de douceur.

\* Réchauffez notre tiédeur,
Animez notre ferveur,
Rassurez nos pas—Dans nos combats.
Sanctifiez nos jours naissants
Et nos jours florissants— Et nos derniers ans:
Que tous nos instants—Soient innocents,

ble.

ne;

## 4.—AVANT LE SERMON.

Esprit-Saint, descendez en nous ; 2 f. Embrâsez notre cœur de vos feux, De vos feux—Les plus doux. } 2

Chœur : Esprit-Saint, &c.

Sans vous notre vaine prudence Ne peut, hélas! que s'égarer. Ah! dissipez notre ignorance; 2 f. Esprit d'intelligence, Venez nous éclairer.

Le noir enfer, pour nous faire la guerre, Se réunit au monde séducteur; Tout est pour nous embûche sur la terre : Soyez, soyez notre libérateur. 2 f.

Enseignez-nous la contra ne sagesse; Seule elle peut nous conduire au bonheur; Dans ses sentiers, qu'heureuse est la jeunesse! Qu'heureuse est la vieillesse!

## 5.—SUR LE SALUT.

Travaillez à votre Salut;
Quand on le veut, il est facile:
Chrétiens, n'ayez point d'autre but;
Sans lui tout devient inutile,
Sans le Salut, pensez-y bien,
Tout ne vous servira de rien.

A quoi peut servir le bonheur, La santé, la plus longue vie, Les biens, les plaisirs et l'honneur Dont elle peut être remplie?

Que sert de gagner l'univers, Dit Jésus, si l'on perd son âme, Et s'il faut au fond des enfers, Brûler dans l'éternelle flamme?

Rien n'est digne d'empressement, Si ce n'est la vie éternelle; Tout le reste est amusement, Tout n'est que pure bagatelle.

Oh! que l'on perd en le perdant! On perd le céleste héritage; Au lieu d'un bonheur si charmant, On n'a que l'enfer pour partage.

C'est pour toute une éternité, Qu'on est heureux ou misérable : Que devant cette vérité, Tout ce qui passe est méprisable!

Grand Dieu! que tant que nous vivrons Cette vérité nous pénètre! Ah! faites que nous nous sauvions, A quelque prix que ce puisse être.

## 6.-MÊME SUJET.

Nous n'avons à faire Que notre salut; C'est là notre but, C'est là notre unique affaire; Nous serons heureux En cherchant les cieux.

Notre âme immortelle
Est faite pour Dieu;
La terre est trop peu,
Ou plutôt n'est rien pour elle.
Nous serons heureux
En cherchant les cieux.

Perte universelle!
Perdre son Sauveur,
Perdre son bonheur,
Perdre la vie éternelle!
Afin d'être heureux
Nous cherchons les cieux.

Prends pour toi la terre,
Avare indigent:
Pour l'or et l'argent
Entreprends procès et guerre;
Pour nous, plus heureux,
Nous cherchons les cieux.

Recherche, âme immonde, Selon tes désirs, Les biens, les plaisirs Et les honneurs de ce monde : Pour nous, plus heureux, Nous cherchons les cieux.

Poursuis la fumée
D'un bien passager;
Gagne un monde entier,
Quel gain si l'âme est damnée?
Pour nous, plus heureux,
Nous cherchons les cieux.

Au prix de la grâce, Le reste n'est rien; Ce n'est pas un bien, Dès lors qu'il trompe et qu'il passe. Afin d'être heureux, Nous cherchons les cieux.

Notre savoir-faire
N'est que dans la croix:
Si nous sommes rois,
Ce n'est que sur le Calvaire.
Nous serons, etc.

Nous cherchons la vie,
La gloire et la paix
Qui dure à jamais;
En avez-vous quelque envie?
Venez, suivez-nous,
Et nous l'aurons tous.

## 7.—LA MORT.

1.—Arrête ici, passant, regarde cette tombe: Riches, grands et petits, à la mort tout succombe. Regarde bien comme la mort m'a mis: Il doit t'en arriver autant—je te le dis, 2.—Quand la mort me surprit, au printemps de mon âge, Je me piquais d'esprit, de beaucoup de courage: En un moment tout s'est évanoui: Mes honneurs ne sont plus; mon nom est dans l'oubli. 3.—Contemple en ce tombeau cette vile poussière; Tu n'y verras plus rien de ma beauté première; Regarde-moi dedans ce monument, Les vers ne m'ont laissé que les os seulement. 4.—En regardant mon nom écrit sur cette pierre, Pénètre plus avant, et fouille jusqu'en terre; Apprends de moi ce que c'est qu'un corps mort; Médite, en me voyant, quel doit être ton sort. 5.—Renverse mon tombeau, tu n'y verras [qu'ordure Que puanteur, que vers, qu'horreur, que pourriture. Tel tu seras; je vivais comme toi: L'arrêt est prononcé, tu mourras comme moi. 6.—La chair se change en vers, et les vers en poussière: C'est ainsi que nos corps rentrent dans leur [ matière;

En peu de jours l'homme entier se dissout, Et devient un limon dont le temps vient à bout. 7.—En pensant à mon sort, pense encore à toi-[même;

C'est un arrêt porté par le Juge suprême; Tu me suivras; c'est une vérité Qu'aussi pour toi dans peu viendra l'éternité.

be.

de

ns

e;

е;

re,

DS

## 8.—MÊME SUJET.

Jusques à quand, enfants des hommes, Songerez-vous à vous nourrir De chimères et de fantômes? Ignorez-vous qu'il faut mourir? Au fond ténébreux de la tombe, La mort m'appelle sans retour, Encore un instant et j'y tombe, Et vous, demain (bis), c'est votre tour (bis).

#### Chœur.

O mort! ô triste mort! Ne frappe pas encore Hélas! je meurs Comme les fleurs. Qui n'ont vu qu'une aurore.

> Tel que, dans les champs qu'il inonde, Soudain, un torrent s'engloutit; Ainsi, sur la scène du monde, Toute grandeur s'anéantit.

A peine entrés dans la carrière, On vient nous dire d'en sortir; A peine a-t-on vu la lumière Qu'on ferme l'œil; c'est pour mourir.

Toi, qui vivais dans l'opulence; Fier oppresseur, quoi, tu t'endors! Lève-toi, le moment s'avance, Qui doit te ravir tes trésors; Entends sonner l'heure fatale; La mort te frappe; adieu, tu meurs, Et sur ta couche sépulcrale Nul ne viendra verser des pleurs.

Où vous chercher, guerriers terribles? Héros, qu'êtes-vous devenus? Chacun vous croyait invincibles, Et la mort vint... Vous n'êtes plus; Grand Dieu, dans la nuit éternelle, Bien vite est descendu leurs corps; Hélas! leur âme où sera-t-elle? Chez les vivants ou chez les morts?

Tel est l'arrêt: l'Etre suprême Triomphe ainsi de notre orgueil; L'indigence et le diadème Vont se briser au même écueil. Ni les honneurs, ni la puissance Du tyran ne changent le sort; Devant ce Dieu tout fait silence; Nous l'appelons, mais il est mort. Vers le cercueil, hommes frivoles, En frémissant portez vos pas; Contemplez ces vaines idoles Dont vous encensiez les appas. Adieu, faux éclat du bel âge; Monde trompeur, tu m'as séduit. Adieu.....Je n'aurai pour partage Que le remords qui me poursuit.

Eveillez-vous, race coupable, D'un père prévaricateur; Pour un bien vil et méprisable Oubliez-vous le vrai bonheur? Seigneur, je bénis ta sagesse; Détruis, si c'est ta volonté; Mais prends pitié de ma faiblesse, Je n'ai recours qu'à ta bonté.

## 9-MÊME SUJET.

Ref. A la mort, à la mort, Pécheur tout finira; Le Seigneur, à la mort, Te jugera.

Il faut mourir, il faut mourir; De ce monde il nous faut sortir; Le triste arrêt en est porté, Il faut qu'il soit exécuté Comme une fleur qui se flétrit, Ainsi bientôt l'homme périt; L'affreuse mort vient de ses jours Dans peu de temps finir le cours.

Pécheurs, approchez du cercueil, Venez confondre votre orgueil; Là tout ce qu'on estime tant Est enfin réduit au néant.

Esclaves de la vanité, Que deviendra votre beauté? Ves traits sans forme et sans couleur Vous rendront un objet d'horreur,

O vous! qui suivez vos désirs, Qui vous plongez dans les plaisirs; Pour vous quel affreux changement La mort va faire en ce moment!

Plus de plaisirs. plus de douceurs, Plus de pouvoir, plus de grandeurs; Ces biens dont vous êtes jaloux Vont tout à coup périr pour vous.

Adieu, famille, adieu parents, Adieu, chers amis, chers enfants; Votre cœur se désolera; Mais enfin tout vous quittera. Ce moment doit bientôt venir, Mais on en fuit le souvenir; Et l'homme sans réflexion Vit ainsi dans l'illusion.

S'il fallait subir votre arrêt, Chrétiens, qui de vous serait prêt? Combien dont le funeste sort, Serait une éternelle mort.

## 10.—MÊME SUJET.

Air: Heureux séjour.

O vous dont la jeunesse aimable A l'éclat d'une belle fleur, Songez que la mort implacable Moissonne tout dans sa fureur.

Tel comptant sur la longue vie, Du présent se laisse enchanter; La mort qui rit de sa folie, Lui vient apprendre à décompter.

Un homme vain forme sans cesse Pour l'honneur des vœux insensés, Au dépourvu la mort le presse, Ses beaux projets sont renversés.

Cet avare avec soin amasse Des trésors pour ses dernier ans ; Mais c'est en vain qu'il les entasse, La mort le frappe avant le temps. Celui-ci plongé dans les vices, Enivré de honteux appas; Dans les plaisirs et les délices Souvent a trouvé le trépas.

Tel qui commence sa carrière, Tout-à-coup se voit défaillir : Avec lui tombe dans la bière La vaine attente de vieillir

Contre nous la mort toujours prête Tient son glaive en l'air suspendu : Quel triste sort, quand sur sa tête Il tombe, sans être attendu.

Contre la soudaine surprise, Vivre en garde est votre recours : Loin de la craindre on la méprise, Quand on s'y prépare toujours.

# **11.**—PARAGRAPHE DU CANTIQUE D'ÉZÉCHIAS.

Je me voyais au milieu de ma course, Dans la vigueur de l'âge le plus beau : Et je me meurs, mon mal est sans ressource : Je vais entrer dans la nuit du tombeau.

A ce moment mon âme est interdite; Elle se trouble, elle frémit d'horreur. Trop courte vie! Ah! faut-il que je quitte Tes faux plaisirs avec tant de douleurs?

Oui, c'en est fait; j'entends Dieu qui m'appelle; Il faut sortir du séjour des vivants: En vain mon âme à ses ordres rebelle, Dans ce séjour veut rester plus longtemps. Tel qu'un berger qui change de demeure, Qu'on voit plier sa tente en un instant; Ainsi je pars, voici ma dernière heure, Avant la nuit le sépulcre m'attend.

Je vois, Seigneur, votre main qui réclame, Et qui reprend les dons que j'ai reçus : Je sens le coup qui va trancher la trame Des jours heureux qu'elle m'avait tissus.

Tel qu'une fleur qu'au matin l'on voit naître Et que le soir on verra se flétrir; A peine hélas! commençais-je à paraître, Qu'il a fallu me résoudre à mourir.

Je me flattais d'une espérance vaine, Mon cœur formait d'ambitieux projets; Lorsque la mort dans le tombeau m'entraîne, Et me ravit tant de charmants objets.

Comme un lion que la fureur anime, Fond sur sa proie et l'emporte à l'instant; Ainsi la mort vient saisir sa victime : Contre elle en vain mon âme se défend.

Non la colombe, ou la froide hirondelle, Quand elle voit un avide vautour, Fendre les airs et s'abattre sur elle, Ne craint pas plus que je crains en ce jour.

Mes yeux frappés de mille objets funèbres. Portent au ciel des regards languissants; La mort déjà les couvre de ténèbres, Et se saisit du reste de mes sens.

Tout me refuse un secours que j'implore; Parents, amis, ils disparaissent tous; Point de remède au mal qui me dévore: Ciel! vous aussi m'abandonnerez-vous?

Oni, c'est au ciel que j'adresse ma plainte; C'est du Seigneur que j'attends mon secours: Mais c'est du ciel que me vient cette crainte : C est le Seigneur qui va trancher mes jours.

Dans ce moment l'horreur de mon offense A mon esprit tout à coup vient s'offrir : Tant de péchés! si peu de pénitence! Et cependant je vois qu'il faut mourir.

Pourquoi, Seigneur, me conserver la vie. Si je devais l'employer à pécher? Dès le berceau m'eût-elle été ravie! Mon cœur n'aurait rien à se reprocher.

Si vous vouliez mé châtier en père, Et si mes yeux calmaient votre courroux; Alors, scigneur, dans ma douleur amère, Je goûterais les plaisirs les plus doux.

Je meurs, disais-je, et mon âme abandonne Avec plaisir de dangereux objets. Quel heureux sort Seigneur rien ne m'étonne: Vous m'appelez au séjour de la paix.

Pour les péchés d'une aveugle jeunesse, Vous voudrez bien, Seigneur les oublier. J'espère, hélas! que le mal qui me presse,

Achevera de me purifier.

Mais je vois fuir cette douce assurance: La crainte vient dans mon cœur l'étouffer : Je garde à peine un reste d'espérance; Je crois me voir aux portes de l'enfer.

Quoi donc, Seigneur! le poids de mes offenses. M'entraînera dans cet affreux séjour? Quoi! je serai l'objet de vos vengeances, Et n'aurai plus de part à votre amour?

Dieu, Tout-Puissant, écoutez ma prière, Et laissez-vous désarmer par mes pieurs. Que je jouisse encore de la lumière; J'irai partout publier vos grandeurs.

Je le promets, je servirai d'exemple A votre peuple, à ma postérité : Plein de ferveur, j'irai dans votre temple, Bénir en vous l'auteur de ma santé.

Si cependant il faut que je succombe; Si votre arrêt, Seigneur, est sans appel; Ah! je consens à pourrir sous la tombe; Mais recevez mon âme dans le ciel.

## 12-MÊME SUJET.

J'ai vu mes tristes journées Décliner vers leur penchant; Au midi de mes années, Je touchais à mon couchant; La mort, déployant ses ailes, Couvrait d'ombres éternelles, La clarté dont je jouis: Et dans cette nuit funeste, Je cherchais en vain le reste De mes jours évanouis.

Grand Dieu! votre main réclame Les dons que j'en ai reçus; Elle vient couper la trame Des jours qu'elle m'a tissus; Mon dernier soleil se lève, Et votre souffle m'enlève De la terre des vivants; Comme la feuille séchée, Qui de sa tige arrachée, Devient le jouet des vents.

Comme un tigre impitoyable, Le mal a brisé mes os, Et sa rage insatiable Ne me laisse aucun repos; Victime faible et tremblante, A cette image sanglante, Je soupire nuit et jour: Et dans ma crainte mortelle, Je suis comme l'hirondelle, Sous les griffes du vautour.

Ainsi, de cris et d'alarmes
Mon mal semblait se nourrir;
Et mes yeux noyés de larmes,
Etaient lassés de s'ouvrir;
Je disais à la nuit sombre:
O nuit! tu vas dans ton ombre
M'ensevelir pour toujours;
Je redisais à l'aurore:
Le jour que tu fais éclore,
Est le dernier de mes jours.

Mon âme est dans les ténèbres, Mes sens sont glacés d'effroi. Ecoutez mes cris funèbres, Dieu juste, répondez-moi. Maisenfin sa main propice A comblé le précipice, Qui s'entrouvait sous mes pas: Son secours me fortifie, Et me fait trouver la vie, Dans les horreurs du trépas.

Seigneur! il faut que la terre Connaisse en moi vos bienfaits; Vous ne m'avez fait la guerre, Que pour me donner la paix. Heureux l'homme, à qui la grâce Départ ce don efficace Puisé dans ses saints trésors; Et qui, rallumant sa flamme, Trouve la santé de l'âme, Dans les souffrances du corps!

C'est pour sauver la mémoire De vos immortels secours:
C'est pour vous, pour votre gloire,
Que vous prolongez nos jours.
Non, non, vos bontés sacrées
Ne seront point célébrées
Dans l'horreur des monuments:
La mort aveugle et muette
Ne sera point interprète
De vos saints commandements.

Mais ceux qui de sa menace, Comme moi, sont rachetés, Annonceront à leur race Vos célestes vérités. J'irai, Seigneur, dans vos temples, Réchauffer par mes exemples Les mortels les plus glacés; En vous offrant mon hommage, Leur montrer l'unique usage Des-jours que vous leur laissez.

## 13.—MORT DES JUSTES.

Après le cours heureux d'une vie innocente, Le sort qui la finit n'est pas un triste sort : Notre bonheur augmente En approchant du port ; On voit sans épouvante La mort.

Tout ce qu'elle a d'affreux ne saurait nous sur-[prendre; Sans alarmer nos cœurs elle est devant nos yeux. Nous ne pouvons prétendre Au bonheur en ces lieux; La mort nous fait attendre Les cieux.

Nous sommes ici-bas dans un séjour de larmes; Le jour qui les tarit est un jour plein d'attraits. Il a pour nous des charmes, Il comble nos souhaits; Nous goûtons sans alarmes La paix. Ce favorable jour termine notre peine; On dit aux soins fâcheux un éternel adieu.

> La mort brise la chaîne Qui nous tient en ce lieu; C'est elle qui nous mêne Vers Dieu.

La mort de l'homme juste est un bonheur su-[prême,

Dieu seul peut rendre heureux un cœur comme Au prix de ce qu'il aime, [le sien; Le monde n'est plus rien; Il obtient son Dieu même; Quel bien!

Des périls ici-bas, oui, la mort le délivre;
Elle est, contre l'enfer, sa force, son secours.

Du bien qui doit la suivre
Rien ne finit le cours;
Le juste meurt pour vivre
Toujours.

Nous ne voyons ici que la nuit la plus sombre, Mais la clarté du ciel succède à cette nuit. S'il a des biens sans ombre, La nuit nous y conduit; Le monde n'est qu'une ombre Qui fuit.

Malgré l'obscurité de cette nuit si noire, Pour arriver au ciel cherchons le vrai chemin .; Après cette victoire, Par un heureux destin, Dieu nous offre une gloire Sans fin.

## 14.—VANITÉ DU MONDE.

Dans ce malheureux monde, Tout n'est que vanité; Tout passe comme l'onde, Avec rapidité. Sa gloire et sa puissance, Ses plaisirs, ses grandeurs, N'ont rien que l'apparence; Ils sont vains et trompeurs.

Dites-moi, je vous prie, Qu'est devenu Samson? L'honneur de sa patrie, Le sage Solomon? Le vaillant Alexandre, L'aimable Jonathas? Ils sont réduits en cendre; Ne le serez-vous pas?

Où sont ces grands monarques Qui bravaient les hasards? Reste-t-il quelques marques Des illustres Césars? Des généreux Pompées Et des riches Crésus? Leure trésors, leurs trophées, Leurs sceptres ne sont plus.

O monde, que ta gloire Et tes plaisirs sont courts! Leur plus douce mémoire S'efface avec nos jours. Tout passe, tout s'envole! Pourquoi donc, ô mortels, Pour un bien si frivole!
Perdre les éternels?
Terre, cendre et poussière,
Puisque vous ignorez
Le jour, et la manière,
Et l'heure où vous mourrez;
Profitez de la vie,
Ménagez des moments,
Dont la perte est suivie
Des plus cruels tourments.

## 15.—MÊME SUJET

Tout n'est que vanité,
Mensonge, fragilité,
Dans tous ces objets divers
Qu'offre à nos regards l'univers:
Tous ces brillants dehors,
Cette pompe,
Ces biens, ces trésors,
Tout nous trompe,
Tout nous éblouit:
Mais tout nous échappe et s'enfuit.

Telles qu'on voit les fleurs, Avec leurs vives couleurs, Eclore, s'épanouir, Se fancr, tomber et périr; Tel est des vains attraits Le partage; Tels l'éclat, les traits Du bel âge, Après quelques jours, Perdent leur beauté pour toujours.

En vain, pour être heureux
Le jeune voluptueux
Se plonge dans les douceurs
Qu'offrent les mondains séducteurs;
Plus il suit les plaisirs
Qui l'enchantent,
Et moins ses désirs
Se contentent;
Le bonheur le fuit
A mesure qu'il le poursuit.

Que doivent devenir
Pour l'homme qui doit mourir,
Ces biens longtemps amassés,
Cet argent, cet or entassés;
Fût-il du genre humain
Seul le maître,
Pour lui tout enfin
Cesse d'être:
Au jour de son deuil,
Il n'a plus à lui qu'un cercueil.

La mort, dans son courroux, Dispense à son gré ses coups, N'épargne ni le haut rang, Ni l'éclat auguste du sang. Tout doit un jour mourir, Tout succombe,
Tout doit s'engloutir
Dans la tombe:
Les sujets, les rois,
Iront s'y confondre à la fois,

Oui, la mort à son choix,
Soumet tout âge à ses lois,
Et l'homme ne fut jamais
A l'abri d'un seul de ses traits:
Comme sur son retour,
La vieillesse
Dans son plus beau jour,
La jeunesse,
L'enfance au berceau,
Trouvent tour à tour leur tombeau.

O combien malheureux
Est l'homme présomptueux
Qui, dans ce monde trompeur,
Croit pouvoir trouver son bonheur!
Dieu seul est immortel,
Immuable,
Seul grand, éternel,
Seul aimable;
Avec son secours
Soyons donc à lui pour toujours.

# 16.—DÉGOUT DU MONDE.

C'est à tes faux charmes, ô monde imposteur ? Que je dois mes larmes et tout mon malheur; C'est ainsi, perfide que l'homme insensé, Qui te prend pour guide est récompensé.

Tes biens nous séduisent ils ont des attraits:
Mais quels fruits produisent tes plus grands bien[faits?
Souvent dommageables, toujours dangereux;
Ils font des coupables, jamais des heureux.

Quoi de plus frivole que tes agréments?
Ta faveur s'envole sur l'aile des temps.
L'instant qui voit naître tes plaisirs trompeurs,
Les fait disparaître, et les change en pleurs.

O terre, l'aurore verra ce matin Tes fleurs naître, éclore sous un ciel serein : Demain de ses larmes elle baignera Les débris des charmes qu'un jour flétrira.

Charmante prairie, qu'arrose un ruisseau; Ta rive fleurie n'en peut fixer l'eau. Image du monde, il hâte son cours; Ainsi que son onde s'écoulent nos jours.

Quitte, amant frivole, ton sombre bandeau: Viens de ton idole ouvrir le tombeau..... Ce hideux spectacle qui fait fuir d'horreur, Etait le miracle qui charmait ton cœur. Maîtres de la terre, que sont devenus Ces foudres de guerre, l'effroi des vaincus? Cendres et poussière; la nuit du tombeau Confond dans la bière sceptre et chalumeau.

J'ai vu jusqu'aux nues l'impie insensé Etendre ses vues ; surpris j'ai passé: Déjà les cieux grondent, les airs sont émus...... Les échos répondent : hélas! il n'est plus......

## 17.—LE JUGEMENT.

J'entends la trompette effrayante, Qui crie: O vous morts! levez-vous; Et qui, dans un clin d'œil, d'une voix foudroyante, Au tribunal de Dieu nous assemblera tous.

Tremblez, habitants de la terre, Tremblez, le Seigneur va venir: Il va vous rendre enfin, pécheurs, guerre pour guerre Tous les êtres pour lui, contre vous, vont s'unir.

Venez, descendez, cour céleste:
Saints anges, suivez le Seigneur;
Venez feu, grêle, éclairs, vents, tempête funeste;
Paraissez, armez-vous pour punir le pécheur.

Grondez dans l'air, bruyant tonnerre; Soleil, lune, astres, cachez-vous. Contre ces criminels, ô ciel, ô mer, ô terre, Conspirez à la fois. éclatez de courroux. Sortez du fonds de vos abîmes, Démons, sortez de vos cachots: Saisissez ces ingrats, et pour prix de leurs crimes, Que vos fureurs sur eux assemblent tous les maux.

Corps, unissez-vous à vos âmes : Ames, rentrez vite en vos corps. Ensemble vous irez au ciel ou dans les flammes, Dans un séjour de joie ou d'éternels remords.

Dans l'attente de votre juge Qui va paraître en un instant, Tremblant, glacés d'effroi, vous voilà sans refuge Rois, peuples, grands, petits, réduits au même [rang.

Il vient, tout est dans le silence, Sa croix inspire la terreur. Le pécheur consterné frémit en sa présence : Et le juste lui-même est saisi de frayeur.

Assis sur un trône de gloire; Il dit: venez, ô mes élus! Comme moi, vous avez remporté la victoire; Recevez de mes mains le prix de vos vertus.

Tombez dans le sein des abîmes, Tombez, pécheurs audacieux; De mon juste courroux immortelles victimes, Esclaves des démons, vous brûlerez comme eux. Triste éternité de supplices, Tu vas donc commencer ton cours! De l'heureuse Sion ineffables délices, Félicité des saints, vous durerez toujours.

Pécheur, ne ferme plus l'oreille; Reviens à toi, change ton sort. Celui qu'un si grand bruit n'excite et ne réveille, Ne dort pas seulement; ah! plutôt il est mort.

## 18.—DIALOGUE SUR L'ENFER.

Les vivants.

Malheureuses créatures,
Esprits réprouvés de Dieu,
Que d'éternelles tortures
Puniront en ce bas lieu!
Dites-nous, dites-nous,
Quels tourments endurez-vous?

Les damnés.

Pourquoi nous faire répondre? C'est augmenter nos douleurs; C'est nous-mêmes nous confondre, De raconter nos malheurs. Hélas! hélas! Mortels ne nous suivez pas. V. Vains adorateurs du monde,
Où sont toutes vos grandeurs,
Et la gloire que l'on fonde
Sur l'éclat des faux honneurs? Dites.

D. Ah! cette gloire est passée Comme un songe de la nuit, Qui trompant notre pensée, A notre réveil s'enfuit, Hélas!

V. Enfants sans obéissance, Sans respect et sans amour, Qui traitiez sans déférence Ceux dont vous teniez le jour, Dites nous

D. Pour n'avoir pas voulu rendre Nos respects à nos parents, Vous ne sauriez bien comprendre Combien nos tourments sont grands. Hé.

V. Et vous qui, par négligence, Eleviez mal vos enfants, Qu'une cruelle indulgence Perdit dès leurs jeunes ans, Dites nous.

D. Compagnons de leur misère, Un enfant infortuné Crie à son père, à sa mère : Maudits ceux qui m'ont damné Hélas !

V. Et vous, jureurs d'habitude, Qui, dans vos emportements, Joigniez une multitude D'épouvantables serments, Dites nous. V. Vous, qui dans les com pagnies,
Par vos discours médisants,
Et de noires calomnies,
Déchiriez les innocents, Dites nous.

D. O Dieu! que les médisances, Dont on se fait tant d'honneur, Causent d'extrêmes souffrances, Dans ce lieu rempli d'horreur! Hélas!

V. Pécheurs, dont la gourmandise A transgressé tant de fois, De la raison, de l'Eglise, Et les règles, et les lois, Dites-nous.

D. Notre langue est arrosée
Du fiel amer des dragons;
Notre bouche est embrâsée
Des feux que nous respirons. Hélas!

V. Ivrognes insatiables, Esclaves des cabarets, Qui avez souillé à table Vos âmes par tant d'excès. Dites-nous.

D. Des feux vengeurs nous consument.
Dans ces exécrables lieux;
Mais la faim, la soif allument
Encor de plus cruels feux. Hélas!

V. Et vous mondains, pour vos danses, Pour vos divertissements, Vos jeux, vos folles dépenses, Et vos vains amusements, Dites-nous. D. Maudites soient nos délices, Nos ris, nos danses, nos jeux, Qui sont causes des supplices, Que nous souffrons dans ces feux. Hélas!

V. Dites-nous, âmes charnelles, Les douleurs que vous sentez, Pour vos ardeurs criminelles, Et vos sales voluptés: Dites-nous.

D. Ah! pour des plaisirs infâmes, Pour des plaisirs d'un moment, Il faut, au milieu des flammes, Brûler éternellement. Hélas!

V. Vous, qui par crainte, ou par honte, Cachiez à vos confesseurs Des péchés dont tenait compte Le Dieu qui sonde les cœurs; Dites-nous.

D. Faut-il, pour un peu de honte Qui se passe en un moment, Rendre un si terrible compte Au grand jour du jugement? Hélas!

V. Répondez, pécheurs infâmes, Qui, le crime dans le cœur, Osiez présentez vos âmes A la table du Seigneur; Dites-nous.

D. O sainte et vivante Hostie! Hélas! par un triste sort, Loin de nous donner la vie, Tu nous as donné la mort. Hélas! V. Vous qu'une fausse espérance Faisait différer toujours, Pour ne faire pénitence Que sur la fin de vos jours. Dites nous.

D. Pénitence salutaire, Que l'on nous prêchait en vain ; Ici, forcés de la faire, Ah! nous la ferons sans fin. Hélas!

V. Adieu donc, maudites âmes:
Loin du ciel et loin de Dieu,
Brûlez toujours dans ces flammes;
Adieu pour jamais. Adieu.
Hélas! Hélas!
Mortels, ne les suivons pas.

D. Pour jamais! est-il possible?
Jamais! que ce terme est long!
Notre âme, à ce mot terrible,
S'épouvante et se confond.
Hélas! Hélas!
Mortels ne nous suivez pas.

# 19.—DIALOGUE SUR L'ENFER, ENTRE UN VIVANT ET UN RÉPROUVÉ.

V. O maudit de ton Dieu! R. Qu'il soit maudit lui-même.

V. D'où viens que tu maudis cette bonté suprême.

- R. C'est qu'il me fait souffrir. V. Il n'en est pas moins bon.
- R. O cruelle bonté, qui m'exclut du pardon!
- V. Dis-moi, que souffres-tu? R. Je brûle dans les flammes.
- V. Tu n'as donc point de part au bonheur de tant d'âmes?
- R. Je n'en aurai jamais. V. D'où te vient ce malheur?
- R. De l'abus que j'ai fait des grâces du Seigneur.
- V. Brûles-tu seulement? R. Je transis de froidure
- V. Comment peux-tu souffrir cette double torture?
- R. Je ne le comprends pas. V. Tu la souffres pourtant.
- R. Je la souffre en effet, et dans un même instant.
- V. Sont-ce là tous tes maux? R. J'en endure bien d'autres.
- V. Peut-on en quelque sens leur comparer les nôtres?

F

R

R

- R. Ils ne sont rien au prix. V. Quoi! tant de maux divers?
- R. N'ont que l'ombre de ceux que je souffre aux enfers.
- V. Tu souffres tant de maux? R. Hélas! milles tortures.
- V. Je t'entends, tour à tour c'est que tu les endures.

R. Tous les maux à la fois. V. Tous ensemble! ô rigueurs!

R. Je suis le rendez-vous de toutes les douleurs.

V. Est-il de petits maux? R. Tous pour moi sont extrêmes.

V. D'où vient qu'à ton égard tous les mots sont les mêmes?

R. Dieu me les fait sentir. V. Il agit donc sur toi?

R. Il n'est point de tourments qu'il n'applique sur moi.

V. J'entends bien ce que c'est. R. J'en faits l'expérience

V. Dieu sur toi par lui-même exerce sa vengeance

R. Que son bras est pesant! V. C'est un bras tout puissant.

R. Que ne le fait-il voir en m'anéantissant.

V. Combien souffriras-tu? R. Je ne le saurais dire. V. C'est donc que tu crois voir la fin de ton

C'est donc que tu crois voir la fin de martyre?

R. Je ne l'espère point. V. Pourquoi désespérer.

R. C'est que mes maux, hélas! doivent toujours durer.

V. Souffriras-tu mille ans? R. Ajoute encore, ajoute.

V. Après des millions d'ans, tu cesseras, sans doute.

R. Je ne cesserai point. V. Ah! tu me fais frémir!

R. Après des millions d'ans je dois encore souffrir.

V. Brûler cent millions d'ans! R. Mets en bien d'avantage.

V. Autant de millions d'ans que de sable au rivage.

R. Tu ne dis encore rien. V. Ce terme m'étourdit.

R. L'éternité commence où ce nombre finit.

V. Je veux te consoler. R. Ton espérance est vaine.

V. Après ce nombre d'ans, seras-tu hors de peine?

R. Ah! s'il était ainsi! V. Tu te croiras heureux?

R. Tous mes tourments, pour lors, n'auraient plus rien d'affreux.

V. Dareront-ils toujours? Tout autant que mes vices.

R. Ne verras-tu jamais la fin de tes supplices?

R. Jamais, jamais, jamais. V. O mot désespérant!

R. Ah! ce jamais cruel est mon plus grand tourment.

V. Que ce temps sera long! R. Il n'aura point de terme.

V. C'est donc l'éternité que ta poine renfer me.

R. Cruelle éternité! V. Ce mot le fait horreur?

R. Il fait mon désespoir, ma rage et ma fureur.

- V. Funeste éternits! R. Plus qu'on ne saurait croire.
- V. C'est donc qu'elle est toujours présente à ta mémoire?
- R. Toujours, à tout moment. V. O! l'accablante croix!
- R. Ah! cette éternité m'accable sous son poids.
- V. Endures-tu toujours? R. Oui, sans aucun relâche.
- V. A force de souffrir, le tourment devient lâche.
- R. Le mien n'amoindrit pas. V. Que ton sort est fatal!
- R. Je me vois dans l'enfer, au comble de tout mal.
- V. Que ne l'évitais-tu? R. Je le pouvais, sans doute.
- V. Pourquoi n'as-tu donc pas pris une bonne route?
- R. Je ne l'ai pas voulu. V. Il fallait le vouloir.
- R. Je ne l'ai pas voulu ; c'est là mon désespoir.
- V. Ne le voudrais-tu pas ? Oui, s'il était possible.
- V. Hé! quoi! de le vouloir serait-il impossible?
- R. Inutile vouloir! V. Tu n'espères en rien?
- R. Tout l'enfer est rempli de ce je le voudrais bien.
- V. O triste repentir! R. Et qui sait que j'enrage.
- V. Je veux à tes dépens, tâcher d'être plus sage.
- R. Je ne veux que pécher. V. Je veux aimer mon Dieu.
- R. Moi je le veux haïr et maudire en ce lieu.

- V. Me voilà tout instruit. R. Me voilà sans ressource.
- V. En servant bien mon Dieu je veux finir ma course.
- R. Je retourne auxenfers. V. Je veux chanter amour.
- R. Et moi rage et fureur, dans mon affreux séjour.

# 20.—DIALOGUE ENTRE UN BIENHEU-REUX ET UN RÉPROUVÉ.

Sur l'Air: J'ai péché dès mon enfance.

#### LE BIENHEUREUX.

Je vivais dans les supplices, Mais, hélas! en un moment, Me voici dans les délices, Quel fortuné changement! Ah! qu'il est glorieux D'être à jamais dans les cieux!

#### LE RÉPROUVÉ.

Je vivais dans les délices,
Mais, hélas! en un moment,
Me voici dans les supplices,
Quel funeste changement!
Ah! qu'il est douleureux
D'être à jamais dans les feux!

#### LE BIENHEUREUX.

Le ciel est mon héritage,
Dieu fait ma félicité;
Quel sort! quel heureux partage
Pour toute une éternité!
A qu'il est glorieux
D'être à jamais dans les cieux!

#### LE RÉPROUVÉ.

L'enfer est mon héritage, Je m'y suis précipité; Quel sort! quel affreux partage! Pour toute une éternité! Ah! qu'il est douloureux, D'être à jamais dans les feux!

#### LE BIENHEUREUX.

Sans désir et sans envie, Affranchi de tous les maux, Je ressens en cette vie Des plaisirs toujours nouveaux, Ah! qu'il est glorieux D'être à jamais dans les cieux!

#### LE RÉPROUVÉ.

Plein de fureur et d'envie, Accablé de tous les maux, Je ressens, loin de la vie, Des tourments toujours nouveaux, Ah! qu'il est douloureux D'être à jamais dans les feux!

#### LE BIENHEUREUX.

L'esprit ne saurait comprendre Les biens qu'on goûte en ces lieux; Qu'il est consolent d'entendre Nos concerts mélodieux! Ah! qu'il est glorieux D'être à jamais dans les cieux l

#### LE RÉPROUVÉ.

L'esprit ne saurait compren l're Les maux qu'on souffre en ces lieux; Qu'il est affligeant d'entendre Nos hurlements furieux! Ah! qu'il est douloureux D'être à jamais dans les feux!

#### LE BIENHEUREUX.

De l'amour les pures flammes Brûlent sans cesse nos cœurs. Et font goûter à nos âmes Mille ineffables douceurs.

Ah! qu'il est glorieux D'être à jamais dans les cieux!

#### LE REPROUVÉ.

Notre corps est dans les flommes, Les remords rongent nos cœurs! Tout fait sentir à nos âmes D'inexprimables douleurs. Ah! qu'il est douloureux

Ah! qu'il est douloureux D'être à jamais dans les feux!

#### LE BIENHEUREUX.

Que mon bonheur est extrême!
Non, je ne puis l'exprimer:
J'ai part aux biens de Dieu même,
Je l'aime, il daigne m'aimer.
Ah! qu'il est glorieux
D'être à jamais dans les cieux

#### LE RÉPROUVÉ.

Que mon malheur est extrême!
Non, je ne puis l'exprimer:
Feux, démons, un Dieu lui-même,
Tout conspire à m'opprimer.
Ah! qu'il est douloureux
D'être à jamais dans les feux!

#### LE BIENHEUREUX

O demeures éternelles!
Beau séjour! séjour de paix!
O couronnes immortelles!
Je vous possède à jamais!
Ah! qu'il est glorieux
D'être à jamais dans les cieux!

#### LE RÉPROUVÉ.

O demeures éternelles!
Beau séjour! séjour de paix!
Récompense des fidèles,
Je ne vous verrai jamais!
Ah! qu'il est douloureux
D'être à jamais dans les feux!

# 21.—LE PÉCHÉ MORTEL.

O! si l'on pouvait bien comprendre Quelle est du péché la laideur; A ses attraits loin de se rendre, L'on en serait rempli d'horreur.

Le mortel qui se rend coupable, Méprise le Souverain Roi: Par une malice exécrable, Il foule aux pieds sa sainte loi.

Sans être effrayé de l'injure Qu'il fait au Dieu de sainteté, Dans l'amour de la créature Il cherche sa félicité.

Un bien passager et frivole, Un vain plaisir, un faux honneur; Voilà la détestable idole Mise à place du Seigneur!

Le pécheur, loin de reconnaître D'un Dieu, la libéralité. Se seit, contre ce divin Maître Des dons même de sa bonté.

Eh! quoi donc! l'homme, ver de terre, Vile poussière et pur néant, Oser à Dieu faire la guerre! Quelle attentat plus étonnant! Maudit péché, néant rebelle; Monstre horrible et digne d'effroi, O! que ta blessure est cruelle! Malheur à qui se livre à toi,

Tant de désastres lamentables Qui désolent tout l'univers; Les maux les plus épouvantables, O péché! sont tes fruits amers!

Que tu renfermes d'injustice, Et d'ingratitude à la fois! C'est pour expier ta malice, Qu'il faut qu'un Dieu soit mis en croix.

Tu portes la mort dans les âmes Qui suivent tes trompeurs attraits; Tu leur fais mériter les flammes Qui les brûleront à jamais.

Loin de mon cœur, péché funeste, Ta seule ombre doit m'alarmer. Je te renonce et te déteste Plutôt mourir que de t'aimer.

# 22.—COMBAT DE LA NATURE ET DE LA GRACE.

Jésus.—Jusqu'à quand, âme infidèle, Mépriseras-tu mes lois? Seras-tu toujours rebelle, Et sourde à ma douce voix? Donne-moi ton cœur, Il est temps, je t'appelle; Donne-moi ton cœur, Que j'en sois vainqueur.

L'AME.—Ah comment rompre ma chaîne?

Que de combats, ô mon Dieu!

Ayez pitié de ma peine,

Attendez encore un peu.

Voyez, mon Seigneur,

Le torrent qui m'entraîne;

Jésus, mon Sauveur,

Voyez mon malheur.

JESUS.—Je suis ton Maître, ton Père,
Ton Roi, ton Dieu, ton Sauveur;
Je suis seul ta fin dernière,
Seul je suis le vrai bonheur,
Donne-moi ton cœur,
Que faut-il pour te plaire!
Donne-moi ton cœur,
Que j'en sois vainqueur.

L'AME.—O Dieu bon! ô tendre Père!
Ah! attendez un moment;
Je veux bien vous satisfaire,
Mais pas si soudainement.
Voyen, mon Sauveur,
Le peu que je diffère;
Jésus, mon Sauveur,
Voyez mon malheur.

JÉSUS.—Ah! pourquoi tant faire attendre
Ton incomparable époux?
Ne vaut-il pas mieux te rendre
Que d'éprouver son courroux?
Donne-moi ton cœur,
Ah! c'est trop se défendre;
Donne-moi ton cœur,
Que j'en sois vainqueur.

L'AME.—Le monde est si plein de charmes!

Je ne peux y résister,

O Dieu! que de tristes larmes

Je ve-se pour le quitter!

Voyez, mon Seigneur,

Mes combats, mes alarmes,

Jésus, mon Sauveur,

Voyez mon malheur.

J£sus.—Tu ne connais pas le monde,
Il est un fourbe, un trompeur;
Je suis la source féconde
Du véritable bonheur.
Donne-moi ton cœur,
Ta paix sera profonde;
Donne-moi ton cœur,
Que j'en sois vainqueur.

L'AME.—Ah! que je suis combattue Je veux et je ne veux pas: Je me sens presque vaincue, Daignez finir mes combats.

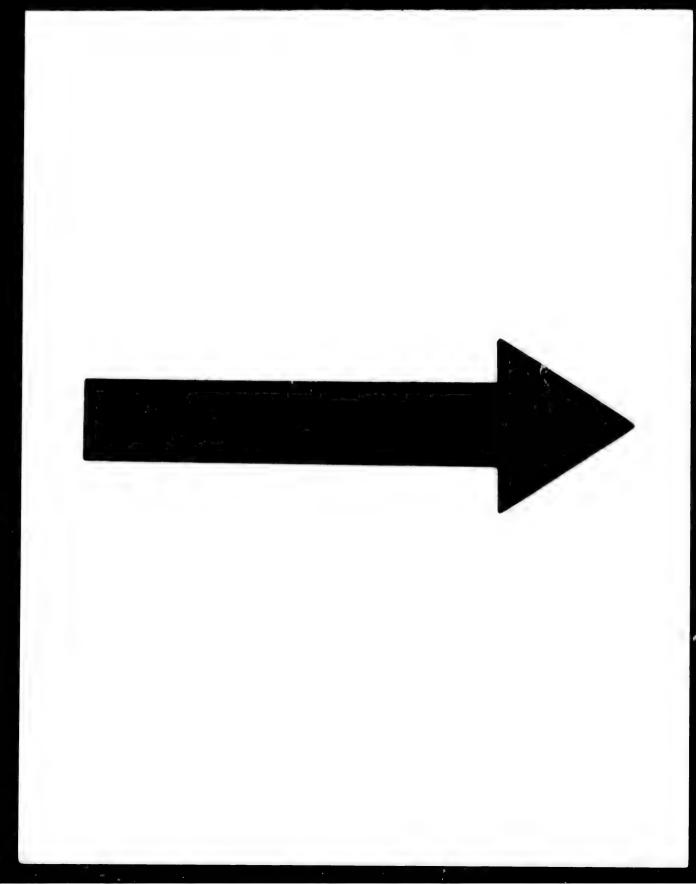

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM SIM SECTION OF THE SECTION OF TH



Jésus, mon Sauveur, Je suis irrésolue: Jésus mon Sauveur, Fortifiez mon cœur

JESUS.—Ma grâce te fortifie;
Je retrouve mon enfant;
Mais, le reste de ta vie,
M'aimeras-tu constamment?
Donne-moi ton cœur,
C'est un Dieu qui t'en prie;
Donne-moi ton cœur,
Que j'en sois vainqueur.

L'AME.—Oui le scul soin de vous plaire M'occupera désormais: C'en est fait, Dieu débonnaire, Je suis à vous pour jamais, Jésus, mon Sauveur, Mon Roi, mon Dieu, mon Père, Jésus mon sauveur, Vous êtes vainqueur.

# 23.—INVITATION AU PÉCHEUR.

Depuis longtemps Dieu t'appelle, Ame infidèle!

Depuis longtemps Dieu t'appelle,
Au fond du cœur:

Seras-tu toujours rebelle
A cet aimable vainqueur? Sans délai mets bas les armes, Verse des larmes : Sans délai mets bas les armes, Plus de combats ; Ne résiste plus aux charmes D'un Dieu si rempli d'appas.

Il te cherche avec tendresse, Il te caresse; Il te cherche avec tendresse,

Pauvre pécheur! Ce grand roi frappe sans cesse A la porte de ton cœur.

re

Quel bonheur pour toi d'entendre Sa voix si tendre! Quel bonheur pour toi d'entendre Ce bon pasteur! Obéis, sans plus attendre, Et n'endurcis pas ton cœur.

Loin d'être un juge sévère,
Plein de colère,
Loin d'être un juge sévère
Pour des ingrats;
Aujourd'hui, comme un bon père,
Il vient de tendre les bras.

C'est trop longtemps se défendre Il faut se rendre; C'est trop longtemps se défendre Du tout-puissant: Rends-toi donc, sans plus attendre, A son attrait ravissant.

#### 24.—MEME SUJET.

Peuple infidèle, quoi vous me trahissez? Je vous appelle, et vous me délaissez. Si je suis votre père,

Cessez de me déplaire :

Enfants ingrats, revenez dans mes bras.

Mon cœur soupire et la nuit et le jour; Il ne désire qu'un mouvement d'amour.

Hélas! pour une idole On se livre on s'immole ;

Et pour Jésus, on n'a que des refus.

En vain mes charmes s'offrent à mes enfants; En vain mes larmes s'écoulent par torrents;

Dédaignant ma tendresse, Ils m'outragent sans cesse;

Avec transport ils courent à la mort.

Que puis-je faire pour attendrir vos cœurs?'
J'ai du calvaire épuisé les douleurs;

J'ai fermé les abîmes; Qu'avaient ouvert vos crimes;

Et vous, ingrats, vous fuyez de mes bras!

Quel sacrifice exigez-vous encore? Que je subisse une nouvelle mort?

J'y vole, et j'appelle;

Viens, frappe, mort cruelle! Mais dans mes bras ramène ces ingrats. Leurs mains impures renouvellent mes maux; De mes blessures le sang coule à grands flots:

Mon père m'abandonne; Le trépas m'environne;

Je meurs.....ingrats, jetez-vous dans mes bras.

Jésus expire; Jésus est délaissé:
Par quel délire l'homme est-il donc poussé?
Il fuit son bien suprême,
Un Dieu, la bonté même;
De mon Sauveur il déchire le cœur.

Ah! divin maître! je vous rends mon amour; De tout mon être disposez sans retour.

Séchez enfin vos larmes; L'ingrat cède à vos charmes, Et son vainqueur, c'est votre divin cœur.

### 25.—MEME SUJET.

Reviens pécheur, c'est ton Dieu qui t'appelle, Viens au plus tôt te ranger sous sa loi; Tu n'as été déjà que trop rebelle; Reviens à lui, puisqu'il revient à toi.

Pour t'attirer, ma voix se fait entendre: Sans me lasser, partout je te poursuis; D'un Dieu, d'un Roi, du Père le plus tendre, J'ai les attraits, ingrat, et tu me fuis. Attraits, frayeurs, remords, secret langage, Qu'ai-je oublié dans mon amour constant? Ai-je pour toi dû faire davantage? Ai-je pour toi dû même en faire tant?

Si je suis bon, faut-il que tu m'offenses? Son méchant cœur s'en prévaut chaque jour. Plus de rigueur vaincrait ses résistances; Tu m'aimerais, si j'avais moins d'amour.

Ta courte vie est un songe qui passe. Et de ta mort le jour est incertain : Si j'ai promis de te donner ma grâce, T'ai-je jamais promis le lendemain?

Marche au grand jour, où j'offre ma lumière; A sa faveur tu peux faire le bien : La nuit bientôt finira sa carrière, Funeste nuit, où l'on ne peut plus rien!

Le ciel doit-il te combler de délices, Dans le moment qui suivra ton trépas? Ou bien l'enfer t'accabler de supplices? C'est l'un des deux, et tu n'y penses pas.

# 26.—RETOUR DU PÉCHEUR.

AIR: Reviens, pécheurs.

Voici, Seigneur, cette brebis errante; Que vous daignez chercher depuis longtomps: Touché, confus d'une si longue attente: Sans plus tarder, je reviens, je me rends. Errant, perdu, je cherchais un asile; Je m'efforçais de vivre sans effici: Hélas! Seigneur, pouvais-je être tranquille, Si loin de vous, et vous si loin de moi!

Je me répens de mon erreur passée; Contre le ciel, contre vous j'ai péché; Mais oubliez ma conduite insensée, Et ne voyez en moi qu'un cœur touché.

> Quand sous vos yeux, grand Dieu! je consifdère

Toute l'horreur de tant d'excès commis; Comment ôser vous appeler mon Père! Comment ôser me dire votre fils!

Dieu de bonté, principe de tout être, Unique objet digne de nous charmer, Que j'ai longtemps vécu sans vous connaître! Que j'ai longtemps vécu sans vous aimer!

Votre bonté surpasse ma malice! Pardonnez-moi ce long égarement: Je le déteste, il fait tout mon supplice, Et pour vous seul j'en pleure amèrement.

Je ne vois rien que mon cœur ne défie; Malheurs, tourments, biens, charmes les plus doux Non, fallût-il cent fois perdre la vie? Rien ne pourra me séparer de vous.

N. B. Les couplets de ce cantique peuvent aussi se chanter alternativement avec ceux du précédent.

# 27.-MÊME SUJET.

Seigneur, Dieu de clémence, Reçois ce grand pécheur, A qui la pénitence Touche aujourd'hui le cœur: Vois, d'un œil secourable, L'excès de son malheur; Et d'un cœur favorable, Accepte sa douleur.

Je suis un infidèle, Qui méprisai tes lois; Un perfide, un rebelle Qui péchai mille fois; Jamais dans l'innocence Je n'ai coulé mes jours: Toujours plus d'une offense En a terni le cours.

Chargé de mille crimes, Souvent j'ai mérité D'entrer dans les abîmes, Pour une éternité. J'ai peu craint la colère De ton bras irrité; Mais cependant j'espère, Seigneur en ta bonté.

Lorsqu'à ton indulgence Un coupable a recours, Des traits de ta vengeance Ton cœur suspend le cours: Rempli de confiance, J'ose venir à toi : Au nom de ta clémence, Grand Dieu, pardonne-moi..

Hélas! quand je rappelle Combien je fus pécheur, Une douleur mortelle S'empare de mon cœur. Par quei malheur extrême, Ai-je offensé souvent Un Dieu, la bonté même? Un Dieu si bienfaisant?

Fuis loin, péché funeste,. Dont je fus trop charmé; Péché, je te déteste Autant que je t'aimai; O Dieu bon, ô bon père, Tu vois mon repentir, Avant de te déplaire, Plutôt, plutôt mourir.

C'est fait, je le proteste, Plus de péché pour moi, Le ciel que j'en atteste, Garantira ma foi. Le Dieu qui me pardonne, Aura tout mon amour; A lui seul je le donne Sans bornes sans retour.

## 28.—MÊME SUJET.

Mon Dieu, mon cœur touché d'avoir péché Demande grâce; Joins à tous tes bienfaits L'oubli de mes excès. J'avais du monde, hélas! voulu suivre la trace.

Et

Tou

Heu

#### REFRAIN.

Pardon, mon Dieu, pardon, mon Dieu par lon. Mon Dieu, pardon, n'es-tu pas un Dieu bon? (2f.)

Ah! dans cette saison, où ma raison
Devrait te suivre,
J'errais les jours entiers
Dans de honteux sentiers:
Comment à mes malheurs m'as-tu laissé survivre?
Pardon, etc.,

Tu me disais souvent: Viens mon enfant,
Ma voix t'appelle:
J'allais à mes plaisirs,
Au gré de mes désirs:
Et tu pus si longtemps souffrir un fils rebelle!

Je pouvais bien périr, sans recourir
A ta clémence;
J'aurais traîné mes fers
Dans le fond des enfers:
Comment porter alors le poids de ta vengeance.

péché

trace.

lon. ? (2f.)

vivre?

nfant,

elle!

ance.

Etant si sensuel, d'un feu cruel
Souffrir la peine!
Formé pour le bonheur
Languir dans le malheur,
Et d'un maître irrité porter toute la haine!

Mon Dieu, toujours gémir, jamais jouir, De ta présence! N'avoir aucun espoir D'aller un jour te voir! Toujours porter l'ennui d'une éternelle absence!

Plus juste désormais, et pour jamais Toujours fidèle! Je vivrai dans les pleurs, Dans les saintes rigueurs; Heureux, si je parviens à la gloire immortelle

## 29.—MÊME SUJET.

J'ai péché dès mon enfance; J'ai chassé Dieu de mon cœur : J'ai perdu mon innocence, Quelle perte, ah! quel malheur!

Quel malheur! quel malheur! J'ai chassé Dieu de mon cœur.

Oh! qui mettra dans ma tête Une fontaine de pleurs, Sur la perte que j'ai faite, Sur les plus grands des malheurs! Ah! que mon âme était belle, Quand elle avait sa candeur! Depuis qu'elle est criminelle, O Dieu quel est sa laideur.

O promesses prononcées A la face des autels, Et si souvent transgressées Par mille péchés mortels!

Riche trésor de la grâce, Te perdant, j'ai tout perdu : Ah! que faut-il que je fasse, Pour que tu me sois rendu?

Malheur à vous, amis traîtres, Mes plus cruels ennemis; Qui fûtes mes premiers maîtres, Dans les maux que j'ai commis,

Gémissant sur mon offense, Je reviens enfin à vous. O grand Dieu! plein de clémence, Appaisez votre courroux.

Recevez ce fils rebelle, Mais qui ne veut plus pécher; Qui veut vous être fidèle; Seigneur! laissez vous toucher.

## 30.-L'ENFANT PRODIGUE.

Comment goûter quelque repos
Dans les tourments d'un cœur coupable?
Loin de vous, ô Dieu tout aimable,
Tous les biens ne sont que des maux.
J'ai fui la maison de mon père,
A la voix d'un monde enchanté;
Il promet la félicité,
Mais il n'enfante que misère. (2 f.)

Vois, me disait-il, vois le temps, Emporter la belle jeunesse; Tu cueilles l'épine qui blesse, Au lieu des roses du printemps. Le perfide, pour ma ruine, Cachait l'épine sous les fleurs; Mais vous, ô Dieu plein de douceurs! Vous cachez les fleurs sous l'épine. (2 f.)

Créateur justement jaloux,
Ah! voyez ma douleur profonde:
Ce que j'ai souffert pour le monde,
Si je l'avais souffert pour vous!.....
J'ai poursuivi dans les alarmes
Le fantôme des vains plaisirs:
Ah! j'ai semé dans les soupirs:
Et je moissonne dans les larmes. (2 f.)

Qui me rendra de la vertu, Les douces, les heureuses chaines ?...... Mon cœur sous le poids de ses peines, Succombe et languit abattu. J'espérais, ô triste folie!'
Vivre tranquille et criminel:
J'oubliais l'oracle éternel;
Il n'est point de paix pour l'impie. (2 f.)

De mon abîme, ô Dieu clément, J'ôse t'adresser ma prière. Cessas-tu donc d'être mon Père, Si je fus un indigne enfant? Hélas! à son lever l'aurore Aux pleurs trouve mes yeux ouverts; Et la nuit couvre l'univers, Que mon âme gémit encore (2 f.)

A peine a brillé ma raison, Qu'à ton amour j'ai fait outrage; J'ai dissipé ton héritage, J'ai déshonoré ta maison: Je n'ôse demander ma place, Ni prendre le nom de ton fils: Parmi les serviteurs admis, A ta bonté je rendrai grâce. (2 f.)

Mais quelle voix !... Qu'ai-je entendu?

"D'instruments que l'air retentisse!

"Que le ciel lui-même applaudisse,

"Mon cher fils enfin m'est rendu."

Dieu! je vois mon père, il s'empresse;

L'amour précipite ses pas;

Il vout me serrer dans ses bras,

Baigné des pleurs de sa tendresse. (2 f.)

Ce père tendre et plein d'amour, Mon âme, c'est ton Dieu lui-même En fait-il assez pour qu'on l'aime? Sois fidèle enfin sans retour, Que ta bonté, Seigneur, efface Les jours où j'oubliai ta loi!... Un pécheur qui revient à toi Est le chef-d'œuvre de ta grâce. (2 f.)

### 31.—MÊME SUJET.

Vous qui voyez couler mes larmes Divin Jésus, calmez votre courroux; Seigneur, finissez mes alarmes, Je n'ai point (2 f.) d'autre espoir qu'en vous.

Je suis ingrat, je suis coupable, J'ai mérité votre juste rigueur; J'ai pu, Rédempteur adorable, Vous bannir (2 f.) de mon lâche cœur.

Si vous frappez votre victime, Contre vos coups je ne puis murmurer; Je vois la grandeur de mon crime; Et lui seul (2 f.) me fait expirer.

Si vous suivez votre justice, Je dois périr, mon malheur est certain; Déjà j'entrevois mon supplice, Ah! Seigneur, (2 f.) tendez-moi la main. Dieu de bonté je vous adore; Par mes soupirs connaissez mon amour; Je fuis le péché, je l'abhorre, Et pour vous (2 f.) je perdrais le jour.

Non, de l'enfer, l'horreur extrême N'excite point mes mortelles douleurs! Grand Dieu! je vous crains, je vous aime; Mais l'amour (2 f.) fait couler mes pleurs.

Si je languis, si je soupire, Dieu de mon cœur, ce n'est plus que pour vous; Votre amour seul peut me suffire, Ce seul bien (2 f.) me tient lieu de tout.

Soyez sensible à ma misère; Voyez mes pleurs; rien ne peut les tarir. Grand Dieu! si vous êtes mon père, Ma langueur (2 f.) doit vous attendrir.

Je ne veux point cacher mon crime; Et si je viens embrasser vos genoux, C'est pour vous offrir la victime; Mais hélas! (2 f.) suspendez vos coups.

N'exercez pas votre justice; Je ne saurais y penser sans effroi; J'ai trop mérité mon supplice; Un enfer (2 f.) est trop peu pour moi.

Suivez plutôt votre clémence; Permettez-moi d'implorer son secours; Elle est mon unique espérance, Et j'en fais (2 f.) mon dernier recours. Ah! quel amour, quel tendresse! Vous m'exaucez, le pardon m'est promis: Pour moi votre cœur s'intéresse; Mes péchés (2 f.) me sont tous remis.

J'ai commencé par les délices: Je m'en répents et je veux m'en punir; Je vais les changer en supplices; C'est par là (2 f.) qu'il me faut finir.

#### 32.—MEME SUJET.

Hélas! quelle douleur
Remplit mon cœur,
Fait couler mes larmes!
Hélas! quelle douleur
Remplit mon cœur
De crainte et d'horreur!
Autrefois, Seigneur, sans alarmes!
De tes lois je goûtais les charmes;
Hélas! vœux superflus!
Beaux jours perdus, vous ne serez plus!...

La mort déjà me suit; O triste nuit! Déjà je succombe La mort déjà me suit, Le monde fuit Tout s'évanouit.

Je la vois ent'rouvrant ma tombe, Et sa voix m'appelle, et j'y tombe. O mort! cruelle mort! Si jeune encore.....quel funeste sort. Frémis, ingrat pécheur, Un Dieu vengeur D'un regard sévère; Frémis, ingrat pécheur, Un Dieu vengeur, Va sonder ton cœur.

Malheureux entends son tonnerre; Si tu peux, soutiens sa colère; Frémis; seul aujourd'hui, Sans nul appui, parais devant lui.

Grand Dieu! quel jour affreux
Luit à mes yeux!
Quel horrible al îme!
Grand Dieu! quel jour affreux
Luit à mes yeux!
Quels lugubres feux!
Oui, l'enfer, vengeur de mon crime,
Est ouvert, attend sa victime.
Grand Dieu! quel avenir!
Pleurer, gémir, toujours te haïr!

Beau ciel! je t'ai perdu,
Je t'ai vendu
Par de vains caprices,
Beau ciel! je t'ai perdu,
Je t'ai vendu;
Regrets superflus!
I oin de toi, toutes les délices
Sont pour moi de nouveaux supplices.
Beau ciel! toi que j'aimais,
Qui me charmais, ne te voir jamais...

O vous Chrétiens pieux!
Toujours joyeux,
Et pleins d'espérance!
O vous, Chrétiens pieux,
Toujours joyeux,
Moi seul malheureux!
J'ai voulu sortir de l'enfance,
J'ai perdu l'aimable innocence.
O vous, du ciel un jour
Heureuse cour; Adieu sans retour

Non, non, c'est une erreur;
Dans mon malheur
Hélas! je m'oublie.
Non, non, c'est une erreur,
Dans mon malheur
Je trouve un Sauveur.
Il m'entend, me réconcilie;
Dans son sang, je reprends la vie,
Non, non, je l'aime encore,
Et le remord a changé mon sort.

Jésus, Manne des Cieux,
Pain des heureux,
Mon cœur te réclame;
Jésus, Manne des Cieux.
Pain des heureux,
Viens combler mes vœux.
Désormais ta divine flamme
Pour jamais embrâse mon âme.
Jésus! O mon Sauveur!
Fais de mon cœur l'éternel bonheur

# **33.**—MÊME SUJET. (\*)

Mon doux Jésus, enfin voici le temps.

De pardonner à nos cœurs pénitents:

Nous n'offenserons jamais plus
Votre bonté suprême,

O doux Jésus.

Puisqu'un pécheur vous a coûté si cher,
Faites-lui grâce, il ne veut plus pécher.

Ah! ne perdez pas cette fois
La conquête admirable

De votre croix.

Enfin, mon Dieu, nous sommes à genoux,
Pour vous prier de nous pardonner tous;
Pardonnez-nous, ô Dieu clément,
Lavez-nous de nos crimes,
Dans votre sang.

(\*) Ce cantique se chante aussi sur un air nouveau et à chaque couplet on ajoute :

Parce, Domine, parce populo tuo; ne in æternum, ne in æternum irascaris nobis.

Il se chante ainsi aux offices de la Confrérie du T. S. Cœur de Marie.

# **34.**—INGRATITUDE DES HOMMES ENVERS JÉSUS-CHRIST.

Jésus est la bonté même, Il a mille doux appas; Cependant aucun ne l'aime On n'y pense presque pas : Pendant que la créature Nous embrâse de ses feux, Pour Dieu seul notre âme est dure, Ah! pleurez! pleurez, mes yeux.

Dieu se rend un Dieu sensible Afin de mieux nous charmer: Mais en se rendant visible, A-t-il pu se faire aimer? Lorsqu'un tendre amour le presse De prévenir tous nos vœux, Quel retour? nulle tendresse; Ah! pleurez, pleurez, mes yeux.

D'un enfant il prend les charmes, Pour attendrir les humains; Pour cela de douces larmes Coulent de ses yeux divins; Notre âme est-elle attendrie Par tous ses cris douloureux? Elle est toujours endurcie; Ah! pleurez, pleurez, mes yeux. De la divine justice
Jésus porte tout le poids;
Il nous sauve du supplice
En mourant sur une croix.
Et pour tant de bienveillance
Avons-nous, ô malheureux!
La moindre reconnaissance?
Ah! pleurez, pleurez, mes yeux.

Jésus dans l'Eucharistie,
Par un prodige d'amour,
Devient notre pain de vie,
Notre pain de chaque jour:
Au milieu de tant de flammes,
Dans ce mystère amoureux,
Que de froideur d ins nos âmes!
Ah! pleurez, pleurez, mes yeux.

Il daigne en vain de ce trône, Nuit et jour nous inviter; Jamais y voit-on personne Qui vienne le visiter? Sa maison est délaissée, Son entretien ennuyeux, Et sa table méprisée; Ah! pleurez, pleurez, mes yeux.

Mon Jésus n'a point d'asile Contre les coups des mortels; C'est un rempart inutile Que son trône et ses autels: Chaque jour, rempli de rage, Le pécheur audacieux, Au lieu saint lui fait outrage; Ah! pleurez, pleurez, mes yeux.

Tous les jours se renouvelle Contre mon Divin Sauveur, Cette trahison cruelle Qui fit tant souffrir son cœur. O combien de parricides, Rerevant le Roi des Cieux, Donnent des baisers perfides! Ah! pleurez, pleurez, mes yeux.

Une croix pour lui cruelle, C'est un corps dans le péché; A cette chair criminelle Qu'on l'a souvent attaché; Tout est souillé par nos vices: Que je découvre en tous lieux Pour mon Jésus de supplices! Ah! pleurez, pleurez, mes yeux.

# 35.—MÊME SUJET.

Un fantôme brillant séduisit ma jeunesse, Sous le nom du plaisir il égara mes pas. Insensé que j'étais! je n'apercevais pas L'abîme que des fleurs cachaient à ma faiblesse.

Ref. Mais enfin, revenu de mes égarements, Remettant mon salut à ta bonté chérie; O mon Dieu, mon soutien, après mille tourments. Quand je reviens à toi (2f.) je reviens à la vie(3f) Plaisirs où j'avais cru ne trouver que des [charmes, Ivresse de mes sens, trompeuse volupté.

Hélas! en vous cherchant, que vous m'avez [coûté
De craintes, de douleurs, de regrets et de larmes!

Vous qui de vos vertus souteniez mon enfance, O mon père, ô ma mère! à combien de douleurs Ma jeunesse rebelle a dû livrer vos cœurs, Et troubler leur tombeau dans leur pieux silence;

Pardonnez, pardonnez à votre enfant coupable! Hélas! cent fois puni d'oublier vos leçons; Même au sein des plaisirs, par des remords [profonds.

Expiait déjà son crime impardonnable.

Oui, mon Dieu, c'en est fait; touché de ta

Je quitte pour jamais le monde et ses appas; Nouvel enfant prodigue, appelé dans tes bras, Je retrouve à la fois mon père et l'innocence. Car enfin, etc.

Sainte paix, calme heureux, où mon âme [repose, Plaisirs délicieux dont s'enivre mon cœur, Ah! ne me quittez plus! donnez-moi le bonheur, Qu'en vain depuis longtemps le monde me [propose.

Car enfin, etc.

## SECONDE PARTIE

# CANTIQUES SUR DIFFÉRENTS SUJETS DE PIÉTÉ

# 36.—PRIÈRE AVANT LE CATÉCHISME.

Afin d'être docile et sage, Seigneur, donnez-moi votre esprit; Pour apprendre, selon mon âge, Les vérités de Jésus-Christ.

Esprit-Saint, faites-moi comprendre Ce que vous allez m'expliquer: Mais, en me le faisant apprendre, Faites-le moi bien pratiquer.

## 37.—APRÈS LE CATÉCHISME.

O mon Dieu, je vous remercie De vos saintes instructions; Et, par Jésus-Christ, je vous prie D'oublier mes distractions.

Puisqu'on est d'autant plus coupable, Qu'on sait et ne fait pas le bien; Si vous me rendez plus capable, Seigneur, rendez-moi plus Chrétien.

### 88.—POUR LES CATÉCHISMES DE LA 1ère COMMUNION.

Jésus, l'ami des enfants, Daigne écouter nos accents; Sois toi-même notre maître, Apprends-nous à te connaître, A t'aimer, à te servir, A bien vivre, à bien mourir.

Nous attendons du Seigneur Une ineffable faveur. O faveur inestimable! O pain d'un goût délectable! Pour toi seul sont tous nos vœux; Toi seul peux nous rendre heureux.

Jésus, prépare nos cœurs, Donne-nous de bonnes mœurs. Hâte le jour mémorable, Hâte l'instant favorable, Où tu nous admettras tous, A la table de l'époux.

# 89.—NÉCESSITÉ DE SERVIR DIEU DÈS LA JEUNESSE.

Une voix.—Enfants, la jounesse Doit se consacrer au Seigneur Sa bonté vous presse; Il veut votre cœur. Les Enfants. \* Enfants, la jeunesse Doit se consacrer au Seigneur; Sa bonté nous presse, Il veut notre cœur.

Une Voix.—Dieu parle, il vous dit aimez-moi; Mon amour fait toute ma loi, Chantez, louez, aimez, servez Le Dieu de la tendre jeunesse.

Les Enfants. \* Chantons, louons, aimons,

Le Dieu de la tendre journes [servons,

Le Dieu de la tendre jeunesse, Enfants, la jeunesse, Doit se consacrer au Seigneur, Sa bonté nous presse, Il veut notre cœur.

Une Voix.—L'aimable jeunesse
Passe aussi vite qu'une fleur;
Malgré sa vitesse,
Servez le Seigneur.
Prévenez la triste saison,
Deu veut la fleur de la raison,
Chantez, louez, aimez, servez,
Le Dieu de la tendre jeunesse.

LES ENFANTS. \* Chantons, louons, etc.

UNE VOIX.—S'éloigner du vice, Dans l'âge le plus florissant, C'est le sacrifice Le plus méritant. Sachez vaincre vos passions, De Jésus suivez les leçons, Chantez, louez, aimez, servez, Le Dieu de la tendre jeunesse.

LES ENFANTS. \* Chantons, louons, etc.

UNE VOIX.—Toute la nature
Vous porte à louer le Seigneur;
Chaque créature
Chante son auteur.
Consacrez-lui, tendres enfants,
Vos voix et vos cœurs innocents.
Chantez, louez, aimez, servez, etc.

LES ENFANTS. \* Chantons, louons, etc.

Une Voix.—Craignez les caresses
Et l'air enjoué des pécheurs;
Toutes leurs promesses
Corrompent les cœurs;
Le monde est un fourbe, un trompeur;
Il ne fait qu'enseigner l'erreur.
Chantez, louez, aimez, servez,
Le Dieu de la tendre jeunesse.

LES ENFANTS. \* Chantons, louons, etc.

Une Voix.—C'est dans la jeunesse Que la vertu forme un trésor Qui dans la vieillesse Vaudra mieux que l'or. Trop vite, hélas! le temps s'enfuit; Mettez chaque jour à profit. Chantez, louez, aimez, servez, Le Dieu de la tendre jeunesse.

LES ENFANTS. \* Chantons, louons, etc.

### 40.—MÊME SUJET.

Le temps de la jeunesse Passe comme une fleur; Hâtez-vous, le temps presse, Donnez-vous au Seigneur.

Ref. Dieu comble l'innocence Des plus rares faveurs; Offrez-lui de l'enfance Les premières ferveur. 2 f.

La force de la grâce, Comme dans son printemps, Est bien plus efficace Dans l'âge florissant.

Consacrer sa jeunesse Sous le joug du Seigneur, D'une heureuse vieillesse C'est le plus grand honneur.

La grâce baptismale Est, entre tous les biens, La perle sans égale Dont s'ornent les chrétiens. N'attendez point cet âge Où les hommes n'ont plus Ni force ni courage Pour les grandes vertus.

C'est faire un sacrifice Qui nous a peu coûté, Que de quitter le vice Lorsqu'il n'est plus goûté

D'un enfant toujours sage Que le destin est grand! Dieu lui donne en partage Aux cieux le plus haut rang.

### 41.—EXHORTATION A LA JEUNESSE.

A servir le Seigneur Que votre cœur s'empresse; Montrez, chère jeunesse, Montrez tous votre ardeur A servir le Seigneur.

Lui seul doit vous charmer; Il est le bien suprême. Il vous aime lui-même; Peut-on ne pas l'aimer? Lui seul doit vous charmer.

D'un jeune et tendre cœur, Ah! qu'il aime l'offrande! A tous il la demande; Lui seul fait le bonheur D'un jeune et tendre cœur. Commencez dès ce jour D'aimer un si bon père; Souvent, pour qui diffère, Il n'est plus de retour: Commencez dès ce jour.

Pour le bien ou le mal L'on est dans la vieillesse Tel que dans la jeunesse; On suit un train égal, Pour le bien ou le mal.

Aimez la pureté, Quel bien plus estimable? Rien n'est plus agréable Au Dieu de Sainteté: Aimez la pureté.

Fuyez les vains plaisirs Que le monde présente. Qu'une vie innocente Fixe tous vos désirs; Fuyez les vains plaisirs.

Evitez les méchants; Leur commerce funeste Séduit, corrompt, empeste Les plus sages enfants; Evitez les méchants, Honorez vos parents Si vous savez leur plaire, Votre céleste Père Prolongera vos ans; Honorez vos parents.

O Dieu plein de bonté Garantissez sans cesse Cette tendre jeunesse De toute iniquité; O Dieu plein de bonté.

Régnez seul dans leur cœur, Soyez seul leur partage; Et qu'en croissant en âge, Ils croissent en ferveur; Régnez seul dans leur cœur.

# 42.—LE JEUNE CHRÉTIEN SE DONNE A JESUS.

Jésus charme ma solitude, Jésus suffit à mes désirs; Mon cœur, exempt d'inquiétude, Trouve en lui repos et plaisirs.

Ref. Jésus! si, dans ma folle ivresse, Trop longtemps je te méconnus, Désormais je dirai sans cesse: Tout à Jésus! tout à Jésus! 2 f. Ah! que Jésus est un bon maître-Et combien il sait nous charmer! Bienheureux qui peut le connaitre, Mais plus heureux qui sait l'aimer!

Unique objet de ma tendresse, Je veux t'aimer de plus en plus; Accepte et bénis ma promesse, Je t'en conjure, ô bon Jésus!

Mais un jour si mon cœur volage Devait trahir ces doux serments, Fais-moi mourir dans mon jeune âge, Fais-moi mourir avant le temps.

A quoi me servirait la vie Que le péché viendrait flétrir?... Avant qu'il vienne, oh l je te prie, O bon Jésus! fais-moi mourir.

Autre Refrain. Si, dans mon ivresse, Dieu d'amour, je te méconnus, Désormais je dirai sans cesse; Vive Jésus! vive Jésus! 2 f.

### 43.—L'AME SE REPOSE EN DIEUSEUL.

Non, non la gloire ni les richesses Ne nous peuvent rendre heureux: Je ris du monde et de ses promesses; Dieu seul peut combler mes vœux. (2 f.) fin. Sa parole est immuable, Je ne compte que sur lui; Il est solide, il est stable, Qu'il soit mon unique appui. Non, non, &c.

Monde, malgré tes vaines promesses, Tu n'auras jamais mon cœur; Je renonce à tes folles caresses, Je n'aime que le Seigneur. (2 f.) fin.

Dieu puissant! que votre flamme M'embrase des saints désirs; Qu'elle élève un jour mon âme A vos immortels plaisirs. Monde, &c.

Fuis, fuis, monde à mes yeux trop coupable, Fuis pour jamais, séducteur; Qui peut trouver ton empire aimable, Est au comble du malheur. (2 f.) fin.

Je me nourris d'espérance, Je vis dans la charité; Et j'attends pour récompense L'heureuse immortalité. Non, non, &c

# 44.—LES DIX COMMANDEMENTS DE DIEU.

AIR: Pater superni luminis: ou, Conditor alme siderum.

I. Un seul Dieu tu adoreras, Et aimeras parfaitement.

Dieu en vain tu ne jureras
 Ni autre chose pareillement.

III. Les Dimanches tu garderas, En servant Dieu dévotement.

VI. Père et mère tu honoreras, Afin de vivre longuement.

V. Homicide point ne seras, De fait ni volontairement.

VI. Impudique point ne seras, De corps ni de consentement.

VII. Le bien d'autrui tu ne prendras, Ni retiendras sciemment.

VIII. Faux témoignage ne diras, Ni mentiras aucunement.

IX. L'œuvre de chair ne désireras, Qu'en mariage seulement.

X. Bien d'autrui no désireras, Pour les avoir injustement.

# 45.—LES SEPT COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE.

I. Les Fêtes tu sanctifieras,

Qui te sont de commandement.

II. Les Dimanches Messe entendras, Et les Fêtes pareillement.

III. Tes péchés tu confesseras, A tous le moins une fois l'an.

IV. Ton créateur tu recevras Au moins à Pâques humblement.

V. Quatre Temps, Vigiles jeûneras Et le Carême entièrement.

VI. Vendredi chair ne mangeras, Ni le Samedi mêmement,

WII. Droits et dîmes tu payeras A l'Eghse fidèlement. Sois docile, et tu règneras Dans le ciel éternellement.

### 46.-SUR LA LOI DU SEIGNEUR.

REFRAIN.

Ecoute, âme fidèle, écoute La voix de ton créateur; Ecoute, âme fidèle, écoute, Les leçons de ton sauveur (Fin.)

Grave dans ton cœur, Ses commandements Qui dans tous les temps Feront ton bonheur, Ecoute, etc.

Je suis ton Dieu, je viens te faire entendre, Du haut du ciel mes saints commandements; Ils sont dictés par l'amour le plus tendre; Observe-les en tous lieux, en tous temps.

Sois plein d'amour pour ton Dieu, pour ton Père, Qu'il règne seul au milieu de ton cœur; Que ton désir soit toujours de lui plaire, Et de placer en lui seul ton bonheur.

Enfants du ciel, tous les hommes sont frères; Par tes bienfaits prouve leur ton amour; Si tu le peux, soulage leurs misères; Assiste-les sans espoir de retour.

Toute la loi dans l'amour se résume; Heureux celui qui sait bien l'accomplir; Et dont la vie chaque jour se consume A louer Dieu, à le faire servir!

#### 47.—SUR LA FOI.

AIR: A servir le Seigneur.

Que tout cède à la Foi, C'est la raison suprême; Et notre raison même Souscrit à cette loi: Que tout cède à la Foi.

Le Seigneur a parlé, Sa voix s'est fait entendre; Nous croyons sans comprendre, Ce qu'il a révélé. Le Seigneur a parlé.

Le Fils du Dieu Vivant Au monde a voulu naître : On l'a dû reconnaître En œuvres tout-puissant, Le fils du Dieu vivant.

Douze pauvres Pécheurs Ont annoncé sa gloire; Partout ils ont fait croire Sa mort et ses grandeurs; Douze pauvres Pécheurs.

Faut-il d'autre garant Que leur seul témoignage? Ils ont donné pour gage Leur vie avec leur sang : Faut-il d'autre garant? Malgré tous les tyrans, La mort même féconde A peuplé tout le monde De chrétiens renaissants; Malgré tous les tyrans.

Je suis sûr de ma Foi, En consultant l'Eglise; Et mon âme soumise Apprend d'elle la loi! Je suis sûr de ma Foi.

### 48.—SUR L'AMOUR DE DIEU.

Mon âme! aime le Seigneur:
Sa douce flamme fait tout mon bonheur:
Ref. Le monde n'a que faux attraits;
La paix profonde n'y règne jamais. fin.

Quels charmes dans la charité! Je rends les armes, j'en suis enchanté.

Je fonde sur Dien mes désirs, Source féconde des plus doux plaisirs.

J'espère le suprême bien. Digne salaire promis au Chrétien.

La grâce a mille douceurs, Rien ne surpasse ses charmes vainqueurs. La gloire nous attend aux cieux, De la victoire fruit délicieux.

J'aspire à ton doux repos, Céleste empire, fin de mes travaux.

### 49.—MEME SUJET.

C'est Dieu que tu dois aimer,
Mon âme, mon âme;
C'est Dieu que tu dois aimer.
Est-il de plus belle flamme?
Quel bien te peut mieux charmer? C'est.

Renonce aux biens d'ici-bas.

Sans peine, sans peine;
Renonce aux biens d'ici-bas.
Peux-tu, dans leur dure chaine
Trouver de si doux appas?

Renonce.

Méprise ces vains plaisirs, Qui passent, qui passent; Méprise ces vains plaisirs: Un jour ces beautés s'effacent; La mort borne tes désirs.

Méprise.

Dieu seul fait le vrai bonheur Durable, durable; Dieu seul fait le vrai bonheur. Le monde n'a rien de stable, Le monde est un imposteur.

Dieu.

Tu dois soupirer pour lui,
Sans cesse, sans cesse;
Tu dois soupirer pour lui.
Tu vois quel est sa tendresse;
Commence dès aujourd'hui.

Tu dois.

### 50.—DOUCEURS DE L'AMOUR DIVIN.

Ah! qu'il est doux, ô Jésus, tendre époux!
Ah! qu'il est doux de s'attacher à vous!

\*Vos charmants attraits
Comblent mes souhaits;
Rien, sans vous, rien ne plaît, rien n'enchante.

Ref.\*\* Non, le bonheur d'ici-bas Où vous ne régnez pas, Jamais ne nous contente : Non, le bonheur d'ici-bas Ou vous ne régnez pas, Est sans appas.

fin.

\* En vous seront tous mes plaisirs;
Pour vous seront tous mes soupirs.
† Mon sort est heureux,
Brûlant de vos feux,
Ce seul bien peut remplir mon attente;
\*\* Non, le bonheur, etc.

Vous seul donnez la parfaite douceur; Vous seul donnez le vrai repos du cœur. \* Vos charmants attraits, etc. \* Le monde en vain me charmer, Je ne sais plus que vous aimer. † Mon sort est heureux, etc.

L'attrait flatteur d'un plaisir séducteur, L'attrait flatteur n'a pour moi que rigueur. \*Vos charmants attraits, etc.

\*Je goûte en vous l'heureuse paix : Que ce bienfait dure à jamais † Mon sort est heureux, etc.

### 51--LE BONHEUR DE SERVIR DIEU

O digne objet de mes chants, Daigne écouter mes accents: C'est par toi que je respire; C'est pour toi que je soupire; Règne à jamais sur mon cœur; T'aimer c'est tout mon bonheur.

Ah! Seigneur, à te servir, Que je trouve de plaisir! Si mes yeux versent des larmes, Mon cœur y trouve des charmes: L'amour répand des douceurs Sur l'amertume des pleurs.

Le Seigneur est mon appui; Mon espérance est en lui: Oui, je connais sa tendresse; Il me tiendra sa promesse. Une couronne m'attend, Si je l'aime constamment. Hélas! je languis d'amour, Dans l'attente de ce jour. Quand le céleste héritage Deviendra-t il mon partage? Quand serai-je assez heureux, Pour voir combler tous mes vœux

Heureux qui garde ses sens, Et qui combat ses penchants. O Cieux! chantez sa victoire; Il règnera dans la gloire; C'est là le prix des vertus, Que Dieu donne à ses élus.

Si vous craignez le combat, De ce prix voyez l'éclat. Ah! quittez enfin le crime: Vous en seriez la victime; Dieu las de tant de délais, Frappe enfin, mais pour jamais.

### 52.—BONHEUR DE L'AME FERVENTE.

Goûtez, âmes ferventes, Goûtez votre bonheur; Mais demeurez constantes Dans votre sainte ardeur.

Ref. Heureux le cœur fidèle Où règne la ferveur! On possède avec elle Tous les dons du Seigneur. Elle est le vrai partage Et le sceau des élus; Elle est l'appui, le gage Et l'âme des vertus.

Par elle, la foi vive S'allume dans les cœurs; Et sa lumière active Guide et règle nos mœurs.

Par elle, l'espérance Ranime ses soupirs, Et jouit par avance Du Dieu de ses désirs.

Par elle, dans les âmes, S'accroît de jour en jour, L'activité des flammes Du pur et saint amour.

C'est sa vertu puissante Qui garantit nos sens De l'amorce attrayante Des plaisirs séduisants.

C'est sous sa vigilance Que l'esprit et le cœur Conservent l'innocence Et l'aimable pudeur

De l'âme pénitente Elle adoucit les pleurs : Et de l'âme souffrante Elle éteint les douleurs. Une larme sincère, Un seul soupir du cœur Par elle a de quoi plaire Aux yeux purs du Seigneur.

C'est elle qui prépare Tous les traits de beauté Dont la main de Dieu pare Les Saints dans sa clarté.

# **53.**—TRIBUT DE RECONNAISSANCE ET D'AMOUR,

Brûlons d'ardeur, brûlons sans cesse, Brûlons d'ardeur pour le Seigneur. Tournons vers lui notre tendresse; Lui seul mérite notre cœur.

Lui seul est grand, bon, équitable, Lui seul est grand, saint, tout-puissant. Qu'il est parfait! qu'il est aimable! Ah! quel objet plus ravissant.

Aime, mon cœur, aime ton maître, Aime, mon cœur, ton créateur; Pour l'aimer il t'a donné l'être; Lui-même il est ton Rédempteur.

Plein de bonté pour un coupable, Plein de bonté, de charité; Un Dieu dans son sang adorable A lavé mon iniquité. Viens m'animer; amour céleste! Viens m'animer, viens m'enflammer: Plein de dégoût pour tout le reste, C'est mon Dieu que je veux aimer.

Quel doux penchant vers vous m'entraîne! Quel doux penchant mon cœur ressent! Vous m'aimez, bonté souveraine! Pour vous serai-je ind fférent!

Tout mon désir c'est de vous plaire, Tout mon désir, tout mon plaisir, A vous, mon Dicu, mon tendre père, Je dois jusqu'au dernier soupir.

Ah! quel bonheur, quand on vous aime! Ah! quel bonheur, quelle douceur! On goûte au dedans de soi-même Une paix qui ravit le cœur.

Régnez en moi, maître adorable, Régnez en moi, souverain Roi. Gravez d'un trait ineffaçable Dans mon cœur votre sainte loi.

O vérité! ô bien suprême! O vérité! ô charité! Faites, grand Dieu, que je vous aime Dans le cours de l'éternité.

#### 54.—MEME SUJET.

Seigneur, dès ma première enfance Tu me prévins de tes bienfaits; Heureux si ma reconnaissance Dans mon cœur les graves à jamais!

Ref. Le monde trompeur et volage En vain m'offrirait sa faveur; Je n'en veux point, tout mon partage Est de n'aimer que le Seigneur.

Fin.

Dieu règne en père dans mon âme, Il en remplit tout les désirs; Et l'amour pur dont il m'enflamme Vaut seul mieux que tous les plaisirs.

Si je m'égare, il me rappelle; Si je tombe, il me tend la main; Il me protége sous son aîle; Il me renferme dans son sein.

Si je suis constant et fidèle A conserver son saint amour, Une récompense éternelle M'attend dans son divin séjour.

## 55.—LE CIEL RÉCOMPENSE DES BON-NES ŒUVRES.

Le ciel en est le prix! Que ces mots sont sublimes! Des plus belles maximes Voilà tout le précis: Le ciel en est le prix.

Le ciel en est le prix! Mon âme prends courage; Ah! si dans l'esclavage Ici-bas tu gémis, Le ciel en est le prix!

Le ciel en est le prix!
Amusement frivole,
De grand cœur je t'immole
Au pied du crucifix:
Le ciel en est le prix!

Le ciel en est le prix! La loi demande-t-elle, Fût-ce une bagatelle, N'importe, j'obéis: Le ciel en est le prix!

Le ciel en est le prix!
Rends pour moi ce service.....
Fais-moi ce sacrifice.....
Dieu parle, j'y souscris:
Le ciel en est le prix!

Le ciel en est le prix!
Endurons cette injure:
L'amour propre en murmure
Mais tout bas je lui dis:
Le ciel en est le prix!

Le ciel en est le prix!
Dans l'éternelle empire!
Qu'il sera doux de dire:
"Tous mes maux sont finis;
"Le ciel en est le prix!"

# 56.—LE CHRÉTIEN S'EXCITE A TOUT MÉPRISER POUR LE CIEL.

Quand vous contemplerai-je, O céleste séjour! Quand, ô mon Dieu, serai-je Avec vous pour toujours?

Ref. O régions si belles.

Où tout comble les vœux!

Ah! que n'ai-je des aîles

Pour m'envoler aux cieux.

2 f.

Ah! comblez mon attente, En m'attirant à vous; Mon âme languissante Ne désire que vous. Partons donc, ô mon âme, Quittons ces tristes lieux; D'une divine flamme Allons brûler aux cieux.

Ni les biens, ni la gloire Ne peuvent rendre heureux; Chrétiens, il faut le croire, Le bonheur n'est qu'aux cieux.

Non, non, toute la terre Ne peut remplir mon cœur. Qui peut me satisfaire? Vous seul, vous seul, Seigneur.

Quoi tant d'hommes avides Pour les biens d'ici-bas! Et les seuls biens solides, On ne les cherche pas!

Je méprise la terre, Ses biens et ses plaisirs; Non, rien ne peut m'y plaire Au ciel sont mes plaisirs.

Le seul point nécessaire, Oui, c'est le Paradis : Voilà l'unique affaire ; Heureux qui l'a compris!

## 57.—DESIRS DU CIEL.

Loin de Jésus que j'aime, Je souffre incessamment, Et c'est mon amour même Qui fait tout mon tourment.

Ref. Allez, ô mon bon Ange, Dire à mon bien-aimé, Que ma peine est étrange, Depuis qu'il m'a charmé.

Mon âme le désire Avec bien plus d'ardeur Que le cerf ne respire Les eaux dans la chaleur.

Dites-lui mon martyre. Que je languis d'amour, Que pour lui je sovpire Et la nuit et le jour.

Pour ce Dieu si fidèle, Eloigné de mes yeux, Comme la tourterelle, Je gémis en tous lieux.

C'est lui que je désire Pour mon céleste époux : Pour lui seul je soupire, Le préférant à tout. Que son amour m'enfamme Si fort de son ardeur, Qu'il élève mon âme Au souverain bonheur.

Jusqu'à quand gémirai-je Après cet heureux jour! Quand le possèderai-je Ce Dieu si plein d'amour?

#### 58.—MEME SUJET.

O Dieu! que doux est votre empire!
Qu'il a de charmes à mes yeux!
C'est pour lui que mon cœur soupire,
Tout autre objet m'est ennuyeux.
Ref. Pour vous, charmant séjour
Je languis nuit et jour.
fin.

C'est trop longtemps, ô ma patrie, 'Gémir dans la captivité; Sous les fers mon âme asservie N'aspire qu'à l'éternité.

Vos doux attraits de ma mémoire Jamais ne seront effacés: Loin de vous immortelle gloire, Ah! que nos jours sont traversés. Des biens parfaits source féconde Vous calmerez tous mes soupirs; Dans le sein d'une paix profonde, Vous comblerez tous mes désirs.

Quand viendra-t-il ce jour aimable Où vos trésors seront ouverts? Faudra-t-il toujours misérable Souffrir les plus affreux revers?

Vous ranimez mon espérance, Je vous verrai, céleste cour; Des plaisirs, l'heureuse abondance Sera le prix de mon amour.

#### 59.—MÊME SUJET.

Je l'ai depuis longtemps appris, Que ton joug est la douceur même : Ah! loin de toi que je gémis, Divin Jésus, beauté suprême! (2 f.) Qui te connaît, (2 f.) Dieu si charmant, Sans toi ne peut vivre un instant (2 f.)

Hâte donc pour moi le beau jour De mon éternel héritage; 'Tu l'as promis dans ton amour Bientôt tu seras mon partage. (2 f.) Hâte pour moi (2 f.) l'instant heureux 'Qui couronnera tous mes vœux. (2 f.) Chère patrie! ah! je te vois; Jésus, daigne essuyer mes larmes; Sans voile déjà j'entrevois De mon Dieu les aimables charmes. (2 f.) Qu'on est content (2 f.) de posséder Celui que seul on doit aimer. (2 f.)

## 60.-MÊME SUJET.

Avancez mon trépas, Jésus ma douce vie : Que mon âme s'ennuie De rester ici-bas, Ne vous y voyant pas!

J'y gémis en tout tempa, Comme la tourterelle; Et plaintive commelle, Je n'ai point d'aucces chants Que les gémissements.

Eloigné de vos yeux, Après vous je soupire; Finissez mon martyre, Otez-moi de ces lieux, Placez-moi dans les cieux.

Mon Seigneur et mon Dieu, Quand vous possèderai-je? Hélas! quand vous verrai-je, Sans voile et sans milieu, Dans le céleste lieu? Oh! qu'il me serait doux D'être armé de deux ailes, Comme les hirondelles, Pour m'envoler à vous! O mon divin époux!

Immortelle beauté, Montrez-moi votre face; Faites-moi voir de grâce, Sa brillante clarté, Comme en l'éternité.

S'il faut pour ce bonheur, Que je perde la vie, Qu'elle me soit ravie; J'y consens d'un grand cœur, O mon divin Sauveur!

#### 61.—MEME SUJET.

Quand de la terre où je soupire, Volerai-je vers les cieux? Loin de Jésus ma joie expire, Les pleurs coulent de mes yeux.

### Refrain.

O Sion, demeure chérie, Des élus aimable patrie, Quand m'apparaîtront tes splendeurs? Quand goûteraî-je tes douceurs? (3 f.) Ici, tes ombres m'environnent;
Je ne vois ni mon Sauveur,
Ni les rayons qui le couronnent:
Quelle épreuve pour mon cœur!

Je dis à l'aurore naissante : Quand luira mon dernier jour ? A la nuit : Comble mon attente ! Rien n'exauce mon amour.

Fuyez, fuyez, heures cruelles!
Mon exil est un tourment;
Vers les collines éternelles
Je m'élance à chaque instant.

Là, tariront enfin mes larmes; Là finiront mes langueurs; Là, je puiserai sans alarmes A la source des douceurs.

Céleste paix! joie ineffable!
Vous serez un jour à moi.
Mes yeux un jour, Etre adorable,
Se reposeront sur toi.

Paré des vêtements de gloire, Je dirai l'hymne sans fin : Reconnaissance, honneur, victoire, Amour à l'Agneau divin !

J'entends vos sublimes cantiques Et vos chants mélodieux; Je vois vos fêtes magnifiques, Heureux habitants des cieux.

## 62.—MÊME SUJET.

Loin de vous mon âme languit, mon Dieu: (2f.)
Loin de vous mon âme languit,
Elle soupire jour et nuit:
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. (2 f.)

Pour terminer nos longs soupirs, venez: (2 f.)
Pour terminer nos longs soupirs,
Venez vous rendre à nos désirs:
Venez, venez, venez. (2 f.)

Hâtez-vous de nous enmener au ciel : (2 f.) Hâtez-vous de nous enmener, Pour vous bénir et vous louer Au ciel, au ciel, au ciel. (2 f.)

## 63.—MÊME SUJET.

Ce bas séjour n'est qu'un pélérinage; Cherchons, mon âme, un bonheur permanent. Ne fixons pas dans ce triste passage, Un cœur que Dieu seul peut rendre content.

L'unique bien que j'attends, que j'espère, C'est mon Jésus, le centre de mon cœur. Ce tendre espoir, dans ce lieu de misère, De mon exil adoucit la rigueur.

On m'entendra comme la tourterelle, Toujours gémir dans mon bannissement, Toujours me plaindre et soupirer comme elle, Si je ne vois Jésus mon cher amant. O douce mort! sans tarder davantage, Daigne finir un trop malheureux sort. Fais que mon corps, pir un heureux naufrage, En périssant, mette mon âme au port.

Heureux moment, qui dois briser mes chaînes, Me délivrer de la captivité! Quand viendras-tu m'affranchir de mes peines? Quand vous verrai-je éternelle beauté?

Ah! pour vous voir, permettez que je meure, Divin Jésus! c'est trop longtemps souffrir, Je ne vis plus; je languis à toute heure, Et je me meurs de ne pouvoir mourir.

# 64.--MÊME SUJET.

O Jésus, conduis mes pas
Vers les sentiers de ma patrie:
Tu vois mes tristes comba ts
Dans l'exil de la vie.
Tendre espoir de mes soupirs,
Ah! viens, hâte-toi, comble mes désirs:
Te voir, ah! quel plus doux plaisir!
O Jésus, soutiens mes pas
Dans l'exil de la vie.

Je redoute les combats Et la fureur de la tempête, Si la force de ton bras Ne protége ma tête. Seigneur, viens me secourir,
Oui, viens: hélas! je suis près de périr!
Toi seul pourras m'en garantir.
Par la force de ton bras
Dissipe la tempête.

Dans mon dur bannissement,

Mon âme à son joug asservie,

Soupire après le moment

D'entrer dans sa patrie.

Tendre espoir de mes soupirs,

Ah! viens, hâte-toi, comble mes désirs,

Te voir, ah! quel plus doux plaisir!

Je n'aspire qu'au moment

D'entrer dans ma patrie!

## 65.—LA BEAUTÉ DE DIEU.

O céleste flamme, feu du saint amour, Embrâse mon âme la nuit et le jour. Que d'une étincelle de ce feu divin, O flamme éternelle je brûle sans fin.

Le bonheur suprême des Saints dans les cieux, C'est votre éclat même qui brille à leurs yeux; C'est la jouissance divine beauté! De votre présence pour l'éternité.

Dieu si beau lui-même, moi plein de laideur, Ce Dieu si saint m'aime, moi pauvre pécheur. Oh! que sans réserve, je l'aime à mon tour: Et qu'il me préserve de tout autre amour. Que votre âme éprise de cette beauté, Abhorre et méprise toute vanité. Songeons à lui plaire sans chercher ailleurs De quoi satisfaire et remplir nos cœurs.

# 66.—ABANDON AUX SOINS DE LA PROVIDENCE.

O douce Providence,
Dont les divines mains
Sur nous en abondance
Répandent tous les biens,
Qui pourrait méconnaître
L'auteur de ces présents,
Et ne pas se remettre
Entre ses bras puissants?

O sagesse profonde,
Qui veille en même temps
Sur les maîtres du monde
Et sur la fleur des champs!
Quelle force invincible
Conduit tout à ses fins!
Quelle douceur paisible
Dispose les moyens!

Dans toute la nature On voit briller ses dons, Jusque sur la verdure Et l'émail des gazons; Il donne leur parure Aux lys éblouissants, Et fournit leur pâture Même aux oiseaux naissants.

S'il verse ses richesses Sur les fleurs du printemps : S'il étend ses largesses Jusqu'à l'herbe des champs ; Que fera sa tendresse Pour l'homme qu'il chérit ? Pour l'être où sa sagesse Imprima son esprit ?

Si ce Dieu qui nous aime Accorde son secours
Au passereau lui-même,
Dont il soutient les jours;
Auteur de la nature,
Mettra-t-il en oubli
L'homme, sa créature
La plus digne de lui?

Avant tout, ô mon âme, Cherche sa sainte loi; Que son amour t'enflamme? Tout le reste est à toi. Doucement endormie, Sur son sein maternel, Le chemin de la vie Doit te conduire au ciel.

### 67.—ELEVATION AU CREATEUR.

Ouvrages du Seigneur, célébrez sa grandeur, Annoncez sa puissance et sa gloire; Ouvrages du Seigneur, célébrez sa grandeur,

Apprenez ce devoir au pécheur.

Vos aimables attraits de ces rares bienfaits Rappellent la mémoire;

Vos aimables attraits de ces rares bienfaits Nous offrent mille traits.

Quel éclat radieux, dans la voûte des Cieux, Qu'on y voit de beautés non pareilles! Quel éclat radieux, dans la voûte des Cieux,

Que d'objets y ravissent nos yeux!

Astres du firmament, louez incessamment, L'auteur de ces merveilles;

Astres du firmament, louez incessamment, Un maître si charmant.

Que la terre et les airs, que les fleuves, les mers De son nom tout-puissant retentissent,

Que la terre et les airs, que les fleuves, les mers Le célèbrent par tout l'univers;

Que les tendres oiseaux par les chants les plus beaux,

A l'envie le bénissent

Que les tendres oiseaux, par les chants les plus beaux.

L'apprennent aux échos.

Venez tous, ô mortels, aux pieds des saints autels Adorer ce monarque suprême;

Venez tous, ô mortels, aux pieds des saints autels L'honorer par des vœux solennels.

Il vous fait chaque jour, éprouver son amour, Aimez autant qu'il aime;

Il vous fait chaque jour, éprouver son amour Aimez à votre tour.

Anges répétez-nous les cantiques si doux,
Que vos voix font entendre sans cesse;
Anges répétez-nous ces cantiques si doux,
Nous voulons louer Dieu comme vous.
Qu'à jamais notre cœur seconde la douceur,
Du zèle qui vous presse;
Qu'à jamais notre cœur seconde la douceur

D'une si sainte ardeur.

#### 68.-MÊME SUJET.

Bénissez le Seigneur suprême Petits oiseaux dans vos forêts; Dites, sous ces ombrages frais: Dieu mérite qu'on l'aime.

Doux rossignols, dites de même, Ou tous ensemble, ou tour à tour; Et que les échos d'alentour, Vous répondent : qu'on l'aime. Triste et plaintive tourterelle, Bénissez Dieu, rien n'est si doux. Je devrais plus gémir que vous; Mais je suis moins fidèle.

Paissez, moutons, en assurance, Et bénissez le bon pasteur. Voit-il en moi votre douceur? Ah! quelle différence!

Entre ces deux rives fleuries
Bénissez Dieu, petit ruisseau;
Tout passe, hélas! comme votre eau
Passo dans ses prairies.

Dans cos beaux lieux tout est fertile J'y vois des fruits, j'y vois des fleurs; Je le dis en versant des pleurs; Je suis l'arbre stérile.

Charmantes fleurs, un jour voit naître Et mourir cet éclat si doux; Je mourrai bientôt après vous: Plutôt que vous, peut-être.

Comme le cerf court aux fontaines, Pressé de soif et de chaleur; Ainsi je vais à vous Seigneur; Adoucissez nos peines.

Dieu tout-puissant, en qui j'espère, Soyez toujours mon protecteur, Je suis un ingrat, un pécheur, Mais vous êtes mon père.

## 69-MALHEUR DU SCANDALE.

Ah! que l'exemple est dangereux,
Quand il conduit au crime!
Qu'il coûte cher au malheureux
Qu'il traîne dans l'abîme!
Si de celui qui l'a reçu
Le sort est déplorable,
Le sort de ceux qui l'ont déçu
Est bien plus redoutable. (2 f)

Malheur à vous qui corrompez
L'enfance ou la jeunesse;
Sans nul effort vous la trompez,
Elle n'est que faiblesse:
Mais, quand vous la portez au mal,
Songez-vous que Dieu l'aime,
Et qu'un exemple si fatal
Retombe sur vous-même? (2 f.)

Vous empêchez d'aller à lui
La timide innocence;
Vous l'attaquez sous son appui,
Vous bravez sa puissance.
Elle est l'objet de son amour,
Il l'a chérit en père:
Tremblez, vous sentirez un jour
Ce que peut sa colère. (2 f.)

Des crimes qu'elle aura commis, Il vous fera répondre : Vous devenez ses ennemis. Il saura vous confondre : Il est terrible, il est jaloux, Son bras lance la foudre; Si vous ne prévenez ses coups, Il va vous mettre poudre. (2 f.)

Quoi vous portez vos noirs projets,
Que l'enfer a fait naître.
Jusqu'à corrompre les sujets,
De votre divin maître?
Gardez-vous de les achever,
Ces projets téméraires;
Si vous ne voulez vous sauver,
Laissez sauver vos frères. (2 f.)

#### 70.—CONTRE LA DANSE.

Funeste danse, Qui séduis le cœur des humains; Quoique innocente en apparence, Toujours tu fis trembler les saints, Funeste danse.

Tout est funeste
Dans ces trop dangereux séjours;
La voix, le son, l'œil et le geste;
Le luxe, et mille vains atour,
Tout est funeste.

Tout s'y profane, L'âme, le corps et tous les sens ; La loi sainte qui la condamne, Sans excepter les sacrements. Tout s'y profane. Funeste danse,
Triste tombeau de la pudeur,
Fatal écueil de l'innocence.
Le démon seul est ton auteur,
Funeste danse.

O cercle impie
Ton centre affreux est le démon;
Ton circuit, sa compagnie;
Et le lieu du bal sa maison,
O cercle impie.

O qu'il en coûte
De suivre de si vains abus!
Pour un vil plaisir qu'on y goûte
On y perd, hélas! les vertus;
O qu'il en coûte!

D'affreux supplices
Puniront vos fausses douceurs:
Autant vous goûtez de délices,
Autant souffrirez-vous, dan seurs,
D'affreux supplices.

C'est la tristesse Qui fait le partage des saints; Mais elle enfante l'allégresse, Au lieu que la fin des méchants, C'est la tristesse.

## 71.—MÊME SUJET.

AIR: Vous voulez me faire chanter

Que le démon offre d'appas Pour perdre la jeunesse! Que de piéges à chaque pas Il tend à la faiblesse! La danse, un des plus dangereux Entre ces artifices, Est un principe malheureux Une amorce des vices.

Cet art dont on est tant épris Cause un affreux ravage Dans les cœurs et dans les esprits,. Dès le printemps de l'âge: A sa suite, il traîne toujours Le luxe et l'indécence. On voit s'y former un concours Funeste à l'innocence.

Fuyez l'apparence du mal, Dit un divin oracle; Mais quel aveuglement fatal D'en aimer le spectacle! Quiconque cherche le péril, Doit y périr sans doute: Ce sage avis, que devient-il, Si l'on en prend la route? L'homme qui se doit tout entier A l'auteur de son être,
Doit aussi tout sacrifier
A ce souverain maître.
Peut-on se répondre en dansant
De l'aimer et lui plaire?
Non, car tout plaisir indécent.
Irrite sa colère.

# 72.—L'INTEMPÉRANT DÉSABUSE.

AIR: Ventre St. Gris.

Dieu d'amour un penchant trompeur M'avait séduit dès son enfance; Il avait corrompu mon cœur, Il m'avait ravi l'innocence.

Intempérant, par ce penchant je sus méchant, A Dieu je sus rebelle; Mais dès ce jour et sans retour au Dieu d'amour, Je veux être sidèle.

> Loin de la route de la croix, Notre mort et notre héritage, La boisson sous ses dures lois Me retenait dans l'esclavage.

Conduit par cette passion Je creusais les profonds abîmes Où par sa malédiction Mon Dieu devait punir mes crimes. Oh! que dans mon cœur malheureux Elle fit des tristes ravages; "Que de péchés, quels maux affreux. Furent tous les jours son ouvrage.

Je méprise tes vains attraits Penchant trompeur, penchant perfide; Loin de toi je veux désormais Rechercher un bien plus solide.

Sur la croix, ô mon Rédempteur, Un fiel amer fut ton breuvage; Et j'aimerais avec ardeur Les boissons qui te font outrage!!

Pardonnez, ô mon doux Sauveur, Ma trop coupable intempérance: Hélas! je fus longtemps pécheur, Mais j'implore votre clémence.

Seigneur, par votre passion-Donnez-moi la persévérance; Vainqueur de la tentation, J'observeral la Tempérance.

# 73.—EXHORTATION A LA TEM-PERANCE.

AIR: Bravons les enfers.

Refrain

Allous à Jésus, ne résistons plus, Marchons avec constance; Le maître du Ciel abreuvé de fiel Nous prêche à tous la TEMPERANCE. A la suite du doux Jésus, Venez, accourez avec zèle; Le Dieu fort, le Dieu des vertus Vous donne une grâce nouvelle.

Venez avec empressement, Cette grâce est la Temperance, Venez, c'est un secours puissant Que vous offre un Dieu de clémence.

Quoi! trembleriez-vous donc pécheurs, D'abandonner un vice infâme? Voulez-vous qu'à jamais vos cœurs Brûlent d'une funeste flamme?

Ah! voyez comme le démon Toujours travaille à vous séduire; Quels maux il fait par la boisson, Que vous aimez jusqu'au délire!

Jésus, l'étendard à la main, Vous appelle tous à sa suite; Vous recherchera-t-il en vain Et prendrez-vous toujours la fuite?

Dites-le done: Oui, je promets, Car Dieu m'en donne l'espérance; Oui, je garderai pour jamais L'inestimable Tempérance.

## 74.—CANTIQUE D'ACTIONS DE GRACES

Ref. Bénissons à jamais Le Seigneur qui nous éclaire, Bénissons à jamais Le Seigneur dans ses bienfaits.

fin.

Bénissez-le, saints anges, Louez sa majesté; Rendez à sa bonté Mille et milles louanges.

Oh! que c'est un bon Père! Qu'il a grand soin de nous! Il nous supporte tous. Malgré notre misère.

Comme un pasteur fidèle, Sans craindre le travail, Il ramène au bercail Une brebis rebelle.

Il a brisé ma chaîne Comme un puissant vainqueur Et comme un doux sauveur, Il m'a mis hors de peine.

Il a guéri mon âme, Comme un bon médecin; Comme un maître divin, Il m'éclaire et m'enflamme.

Il me comble à toute heure De grâce et de faveur; Dans le fond de mon cœur Il a pris sa demeure. Que tout loue en ma place Un Dieu si plein d'amour, Qui me fait chaque jour Une nouvelle grâce.

Sa bonté me supporte, Sa lumière m'instruit, Sa beauté me ravit, Son amour me transporte.

Sa douceur me caresse, Sa grâce me guérit, Sa force m'affermit, Sa charité me presse.

Dieu seul est ma tendresse, Dieu seul est mon soutien; Dieu seul est tout mon bien, Ma vie et ma richesse.

#### AUTRE REFRAIN.

Une Voix...Bénissons à jamais.

Le Chœur...Bénissons à jamais.

Une V......Bénissons, bénissons à jamais.

Le Ch......Le Seigneur.

Une V......Bénissons à jamais.

Le Ch......Le Seigneur.

Une V......Bénissons à jamais.

#### Tous ensemble.

Le Seigneur dans ses bienfaits. (2 f.)
Une Voix. Bénissez-le, saints anges, etc.

# 75.—MÊME SUJET.

Aux chants de la reconfiaissance, Peuples, unissez vos accords; Dans le temple de l'innocence, Faites éclater vos transports.

Ch. Sion, conserve la mémoire

Des bienfaits du Dieu de mon cœur;

Le servir est toute ma gloire;

Et l'aimer fera mon bonheur. (Bis)

Quoi ! pour Dieu serais-je insensible ? Quel autre objet peut me charmer ? Non! lui-même à mon cœur sensible, Apprit l'art si doux de l'aimer.

De vos bienfaits, ô père tendre! Quel sera le juste retour? Je veux, enfin, je veux vous rendre, Désormais, amour pour amour.

Formez des concerts d'allégresse, Livrez-vous aux plus doux transports, Peuples, tribus, que tout s'empresse D'unir sa voix à nos accords.

Jeunes élus, chantez sa gloire; Et qu'un mouvement éternel Consacrez, en vos cœurs, la mémoire D'unijour si beau, si solennel.

# **76.**—POUR UNE DISTRIBUTION DE PRIX.

AIR: D'une mère chèrie.

Triomphante jeunesse, En ce jour solennel Portez votre allégresse Auprès de mon autel.

Grand Dieu c'est toi qui donnes La victoire aux vainqueurs : Reçois donc les couronnes Et les prix et les cœurs.

C'est moi dont la lumière Eclaira vos esprits, Et qui, dans la carrière, Vous guida vers le prix.

Sans moi la renommée N'est qu'un son, qu'un vain bruit, Une vaine fumée Qui s'échappe et s'enfuit

Et que sert le génie Au superbe vainqueur? La science est folie Dès qu'elle enfle son cœur.

Pour vous, troupe fidèle D'enfants que je chéris, D'une offrande si belle Vous recevrez le prix. Craignez de la louange Les charmes séduisants, Et sachez sans mélange M'en renvoyer l'encens.

Si vous êtes fidèles, Je serai généreux : Et des faveurs nouvelles Couronneront vos vœux.

Pour des palmes mortelles Offertes dans ces lieux, Des palmes éternelles Vous attendent aux cieux.

# 77.—APRÈS UNE DISTRIBUTION DE PRIX.

Chantons, chantons, Ah quel beau jour!
Chantons, chantons, Ah! quel beau jour!

Oh! qu'il est cher à notre enfance Ce moment plein de jouissance; Bénissons tous le Dieu d'amour, Et répétons: Ah! quel beau jour. (bis)

Un jour charmant à nos yeux vient de luire; Offrons nos prix à l'anteur de tous dons. Par ces prix même il daigne nous instruire; Ouvrons nos cœurs à ses douces leçons. Chantons, etc. Il dit au faible: "Espère en ma puissance:

"Juste affligé, sèche, sèche tes pleurs;

" Le temps s'enfuit, l'éternité s'avance :

"La pour jamais finiront les douleurs. Chantons, etc.

" Le cœur heureux d'un flatteur témoignage,

" Vous contemplez le prix de vos vertus;

"Tels au grand jour des palmes du courage

"Seront chargés les bras de mes élus. Chantons, etc.

" Le bon Pasteur, les yeux baignés de larmes

"Vient de marquer ses plus chères brebis;

"Ainsi mes saints, à l'abri des alarmes,

"Près de mon trône un jour seront assis."
Chantons, etc.

O bon Pasteur! sur un troupeau qui t'aime, Etends les mains; ce sont là nos désirs: Dieu des vertus, bénissez-le lui-même... Ainsi des saints finissent les plaisirs. Chantons, etc.

#### 78.—VISITE D'UN PASTEUR.

AIR: Mère de Dieu quelle magnificence.

Peuple chrétien ranime ta tendresse! Avec transport célèbre ton bonheur: En ce beau jour, en ce jour d'allégresse, Nous célébrons ici notre Pasteur. O tendre Père, Vois tes enfants! De leur prière Ecoute les accents.

Voilà celui qui, de notre modèle, Du doux Sauveur vient retracer les traits, Aux saintes lois rendre le cœur fidèle, Du joug divin faire aimer les attraits. O tendre Père, etc.

Entre ses mains l'Agneau du sacrifice, Se dévouant au Seigneur irrité, Il désarme le bras de sa justice, Et fait pleuvoir des trésors de bonté O tendre Père, etc.

Digne Aaron, véritable Moïse, Plein de l'Esprit et du pouvoir des cieux, Tous attachés à la divine Eglise, Qu'il nous dirige au séjour des heureux. O tendre Père, etc.

### TROISIEME PARTIE

CANTIQUES POUR LES FÊTES ET LES DIFFÉRENTS TEMPS DE L'ANNÉE

POUR LE TEMPS DE L'AVANT.

# 79.—DÉSIRS DE LA VENUE DE JÉSUS-CHRIST.

Ref. Venez divin Messie,
Sauvez nos jours infortunés;
Venez, source de vie, venez, venez, venez, fin.
Ah! descendez, hâtez vos pas,
Sauvez les hommes du trépas;
Secourez-nous, ne tardez pas. Venez.

Ah! désarmez votre courroux;
Nous soupirons à vos genoux;
Seigneur, nous n'espérons qu'en vous.
Pour nous livrer la guerre.
Tous les enfers sont déchaînés,
Descendez sur la terre, venez, venez, venez.

Eclairez-nous, divin flambeau,
Parmi les ombres du tombeau,
Faites briller un jour nouveau.
Au plus affreux supplice
Nous auriez-vous abandonnés?
Venez, Sauveur propice, venez, venez, venez.

Que nos soupirs soient entendus:
Les biens que nous avons perdus
Ne nous seront ils point rendus!
Voyez couler nos larmes:
Grand Dieu, si vous nous pardonnez,
Nous n'aurons plus d'alarmes, venez, venez.

Si vous venez en ces bas lieux, Nous vous verrons victorieux Fermer l'enfer, ouvrir les cieux. Nous l'espérons sans cesse, Les cieux nous furent destinés: tre promesse, venez, venez venez.

Tenez votre promesse, venez, venez, venez,

Ah! puissions-nous chanter un jo

Ah! puissions-nous chanter un jour,
Dans votre bienheureuse cour,
Et votre gloire, et votre amour:
C'est là l'heureux partage.
De ceux que vous prédestinez:
Donnez nous-en un gage, venez, venez, venez.

### SO.-MÊME SUJET.

Ref. Venez, céleste époux, Objet charmant et doux, Montrez-nous vos appas. Descendez, ne tardez pas. fin.

Il est temps, Dieu tout tendre, De finir nos malheurs; D'abord tout va se rendre A vos attraits vainqueurs; Naissez sans plus attendre, Pour le salut de tous. De l'homme téméraire, Si l'orgueil indompté Fait craindre en Dieu le père Un maître irrité; De sa juste colère Vous retiendrez les coups.

Nous braverons la rage De nos flers ennemis; C'est du ciel l'héritage Qui nous est promis: Ce glorieux partage, Nous l'attendrons de vous.

En perdant l'innocence.
Nous fûmes malheureux;
Enfin votre naissance
Va combler nos vœux.
La paix et l'abondance
Viennent s'offrir à nous.

Quelle tendresse extrême, Aimable Rédempteur, Vous fait venir vous-même Chercher le pécheur! De ce bonheur suprême Les anges sont jaloux.

Voulant, comme victime, Pour nous mourir en croix, Déjà de notre crime Vous portez le poids: Satan, aux noirs abîmes, En frémit de courroux.

# 81.—PRÉCIEUX MOMENT DE LA VIE DE JÉSUS CHRIST.

Ref. Vole, amour divin,
Du séjour de la gloire
Vole.....viens;
Nos cœurs soumis te cèdent la victoire
Viens te rendre aux vœux
Des mortels malheureux.

Nous bornons toute notre espérance Au premier instant de ta naissance, Oui ta présence, ta seule présence Brisera les fers de l'univers. Vole.

Rends-toi sensible à nos peines, Viens briser nos chaînes, Dieu d'amour ! Tes promesses seront vaines

Si tu différais de quitter ta cour. Vole.

Calmons nos craintes, finissons nos plaintes; Que nos soupirs se changent en plaisirs: Que la tristesse fasse place à l'allégresse:

Pour notre bonheur nous avons un sauveur. Vole.

Pour nous sauver tous, semblable à nous.

Il vient de naître: tel qu'un tendre enfant
Vous trouverez le tout-puissant:
Que chacun s'empresse
De lui marquer sa tendresse.
Et que notre amour
Augmente pour lui chaque jour.

N. B.— Voyez dans la 5ème partie le Cantique pour le jour de l'Annonciation de la B. V. M.

## 82.—POUR LA FÊTE DE NOEL.

L'ANGE ANNONCE AUX BERGERS LA NAISSANCE DU SAUVEUR.

## L'Ange.

Votre divin maître, Bergers, vient de naître, Rassemblez-vous, volez à ses genoux; Aux hymnes des Anges mêlez vos louanges; De vos concerts remplissez l'univers.

# Les Bergers.

Notre divin maître, Bergers, vient de naître, Rassemblons-nous, volons à ses genoux; Aux hymnes des Anges mêlons nos louanges; De nos concerts remplissons l'univers.

## L'Ange.

Tendre victime, Sauveur magnanime, Il vient de tout crime laver les pécheurs; Mais les prémices de ses dons propices Et de ses faveurs sont pour les pasteurs. Les Bergers. Notre divin maître.

# L'Ange.

Oh qu'il est puissant, auguste, adorable!
Mais qu'il est affable, humain, doux, aimable,
Ce Dieu fait enfant! qu'il est beau! qu'il est grand
Qu'il est bienfaisant, qu'il est charmant!

Les Bergers. Notre divin maître.!

# L'Ange.

A ce Dieu qui vous aime venez sans frayeur Vos agneaux mêmes n'ont pas sa douceur; La timide innocence, la simple candeur, L'humble indigence, plaisent à son cœur.

Pour être à vous semblable, Il naît dans une étable; Il habite un hameau, Une crèche fait son berceau,

A vous que tout s'unisse; que dans ce saint jour Tout retentisse de vos chants d'amour; Pour lui, musette tendre, hautbois, chalumeaux, Faites entendre vos sons les plus beaux.

Les Bergers. Notre divin maître.

# S3.-MÊME SUJET.

# L'Ange.

Entends ma voix fidèle, pasteur, suis-moi: Viens témoigner ton zèle au divin Roi: Ce Dieu si grand est né dans une étable, Ce Dieu si redoutable
Est homme comme toi.

Ce qu'un Dieu fait entendre du haut des cieux, Tu ne peux le comprendre dans ces bas lieux. Qu'un Dieu soit né, la nouvelle est étrange; Mais tu la tiens d'un ange, Berger, ouvre les yeux.

## Le Berger.

Grand Dieu! quelle lumière, dans ce hameau, Vient frapper ma paupière? est-ce un flambeau? J'en suis surpris, il n'est pas ordinaire Que la nuit soit si claire: Le jour n'est pas si beau.

# L'Ange.

Le plus grand des miracles est accompli; L'énigme des oracles est éclairci. Tout est changé; le corps succède à l'ombre, Le jour à la nuit sombre; Un Dieu naît aujourd'hui.

# Le Berger.

O Ciel! quelle merveille, en ce moment Vient frapper mon oreille! quel changement! Le Roi des rois, seul grand, seul redoutable, Pour sauver un coupable, Naî: dans l'abaissement.

## L'Ange.

C'est par l'amour extrême qu'il a pour vous, Qu'il vous sauve lui-même de son courroux. Par un arrêt dont il est la victime, Il s'est chargé du crime; Et l'homme en est absout.

# Le Berger

O père le plus tendre qui fut jamais!
Que pourrons-nous lui rendre pour ses bienfaits?
De ses trésors il enrichit la terre;
Nous lui faisons la guerre,
Il nous donne la paix.

## L'Ange.

Viens donc lui rendre hommage, hâte tes pas;
Donne ton cœur pour gage, et ne crains pas.
Tu vois l'ardeur de l'amour qui le presse;
A force de tendresse,
Fera-t-il des ingrats?

# Le Berger.

Quel saint désir m'enflamme? quel mouvement? Secondez de mon âme l'empressement. Hâtez mes pas; je ne puis plus attendre; Peut-on trop tôt se rendre Près d'un Dieu si charmant?

#### 84.—MEME SUJET.

Venez, pasteurs, accourez tous,
Laissez vos pâturages;
Un nouveau roi naît parmi vous,
Rendez-lui vos hommages;
N'oubliez point vos chalumeaux,
Ni vos douces musettes;
Faites des airs les plus nouveaux
Retentir ces retraites.

## Le Berger.

Ah! quel éclat frappe mes yeux,
Malgré la nuit profonde!
Sans doute c'est le roi des cieux,
Qui vient de naître au monde.
Je sens déjà dans mon esprit
La grâce qui m'éclaire;
Et sa lumière me suffit,
Pour un si grand mystère.

# L'Ange.

Viens donc, berger, ne tarde pas
De lui montrer ton zèle;
On ne peut trop hâter ses pas
Quand un Dieu nous appelle.
Cours éveiller tout le hameau.
Et que chacun s'empresse
De venir voir dans le berceau
Ce Dieu plein de tendresse.

# Les Bergers à la Crêche.

Divin enfant, céleste Roi,
Accepte nos hommages;
Et de l'ardeur de notre foi
Prends ces tributs pour gages:
Aux pieds de ton sacré berceau
Un tendre amour nous jette;
Fais naître en nous un cœur nouveau,
Une flamme parfaite.

Nous ne faisons point de jaloux
Dans le rang où nous sommes;
A peine parle-t-on de nous,
Parmi les autres hommes:
Mais puisqu'enfin c'est dans nos boisQue tu reçois la vie,
A l'avenir les plus grands rois
Nous porteront envie.

Tu fais bien voir en rejetant
Le monde et ses richesses,
Que l'on ne peut qu'en t'imitant
Mériter tes largesses;
Que tout ce qui frappe les yeux,
Cette vaine opulence.
N'est pas un bien si précieux
Qu'une sainte indigence.

Par tes sanglots, par tes soupirs,
Tu fais encore connaître
Que ce n'est pas pour les plaisirs
Qu'ici bas l'on doit naître;
Qu'avec soin, dans ces tristes lieux,
Il faut qu'on te contemple;
Que pour nous élever aux cieux,
Toi seul nous sers d'exemple.

# 85.—EMPRESSEMENT DES BERGERS POUR ALLER VOIR LE SAINT ENFANT.

Ça, bergers, assemblons-nous;
Allons voir le Messie:
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie.
Je l'entends, il nous appelle tous:
O sort digne d'envie!

Laissons-là tout le troupeau;
Qu'il erre à l'aventure:
Que sans nous, sur ce côteau,
Il cherche sa pâture;
Allons voir dans un petit berceau,
L'auteur de la nature.

Que l'hiver, par ses frimas,
Ait endurci la plaine;
S'il croit artêter nos pas,
Cette espérance est vaine:
Quand on cherche un Dieu rempli d'appas,
On ne craint point de peine.

Sa naissance sur nos bords
Ramène l'allégresse:
Répondons par nos transports,
A l'ardeur qui le presse;
Secondons, par de nouveaux efforts,
L'excès de sa tendresse.

Dieu naissant, exauce-nous;
Dissipe nos alarmes;
Nous tombons à tes genoux,
Nous les baignons de larmes;
Hâte-toi de nous donner à tous
La paix et tous ses charmes.

#### 86.-MÊME SUJET.

Les Anges dans nos campagnes, Ont entonné l'hymme des cieux; Et l'écho de nos montagnes Redit ce chant mélodieux: Gloria in excelsis Deo. (Bis)

Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l'objet de tous ces chants?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants?
Gloria in excelsis Deo.

Ils annoncent la naissance Du Libérateur d'Israël, Et pleins de reconnaissance, Chantant en ce jour solennel: Gloria in excelsis Deo.

Cherchons tous l'heureux village Qui l'a vu naître sous ses toits: Offrons lui le tendre hommage Et de nos cœurs et de nos voix: Gloria in excelsis Deo. Dans l'humilité profonde Où vous paraissez à nos yeux, Pour vous louer, Roi du monde, Nous redirons ce chant joyeux : Gloria in excelsis Deo.

Toujours rempli du mystère Qu'opère aujourd'hui votre amour, Notre devoir sur la terre, Sera de chanter chaque jour: Gloria in excelsis Deo.

# 87.—CANTIQUE DES BERGERS A LA NAISSANCE DU SAUVEUR.

A l'exemple des Anges, dans ce beau jour, Publions les louanges d'un Dieu d'amour; Qui pour nous rendre tous heureux, Vient dans ces bas lieux: Chantons, Gloria, Alleluia, Alleluia.

Quelle réjouissance, dans ces bas lieux : Règne par la naissance du Roi des cieux ! Nos bergers quittent leur troupcau, Et, loin des hameaux, Vont de ça de là. Alleluia, Alleluia.

Sur le ton le plus tendre parmi les airs, Les Anges font entendre mille concerts; Pour chanter un bonheur sans prix, Ces heureux esprits Chantent Gloria, Alleluia, Alleluia. Voici le jour propice où le Seigneur Veut qu'enfin s'accomplisse notre bonheur; Des prophètes cent et cent fois Empruntant la voix, Il nous l'annonça. Alleluia, Alleluia.

Quand la fatale pomme nous perdit tous,
Dieu ne regarda l'homme qu'avec courroux;
Sa justice éclata d'abord,
Mais l'amour plus fort
Bientôt l'emporta. Alleluia, Alleluia.

Satan, plein de furie, par nos concerts Frémit, menace et crie dans les enfers; Redoublons nos douces chansons, Plus nous chanterons, Plus il frémira. Alleluia, Alleluia.

#### 88.—INVITATION AUX BERGERS.

Dans le calme de la nuit,
Un sauveur vient de naître,
Devant lui Satan s'enfuit,
Et n'ôse plus paraître.
Allez tous, allez bergers, sans bruit
Allez le reconnaître.

Quoique, sous un voile épais,
Il cache aux yeux son être,
De la terre il est la paix,
Des cieux il est le maître:
Allez tous par de profonds respects,
Allez le reconnaître.

Contemplez le Rédempteur
Enveloppé de langes;
Il vous fait une faveur,
Qu'il n'a pas faite aux anges:
Allez tous, allez, pleins de ferveur,
Publier ses louanges.

Il vous choisit en ce jour,
Sans biens et sans noblesse,
Pour les premiers de sa cour,
Malgré votre bassesse;
Allez tous rendre à ce Dieu d'amour
Tendresse pour tendresse.

#### 89.—MÊME SUJET.

Ref. Célébrons tous, d'une voix,
La naissance d'un roi pacifique;
Et redisons mille fois.
Qu'il est doux d'obéir à ses lois.
On n'entend retentir en ce jour
Que doux sons et concerts de musique;
Tous les bergers d'alentour
Pour lui font éclater leur amour.

La nuit, près de nos hameaux,
La céleste milice des Anges,
Par des cantiques nouveaux
D'allégresse a rempli nos côteaux.
Joignez-vous, disaient-ils, avec nous,
Pour chanter ses divines louanges,
A Bethléem allez tous,
Un Sauveur vient de naître pour vous.

A ce doux nom de Sauveur
On redouble les chants d'allégresse;
A ce doux nom de Sauveur,
Chacun s'est écrié, quel bonheur!
En laissant, sur le champ, le troupeau
Qui faisait toute notre richesse,
Au son du doux chalumeau,
Nous allons l'adorer au berceau.

Nous l'avons vu cet enfant,
Qui s'immole pour l'homme coupable,
Nous l'avons vu cet enfant,
Sur la paille, de froid tout tremblant.
Dans sa crèche, il pleurait nos malheurs,
Pour nous rendre le ciel favorable;
Soyons touchés de ses pleurs;
Offrons-lui pour hommages nos cœurs.

# 90.—ATTRAITS DE JÉSUS DANS SON BERCEAU.

Dans cet étable
Que Jésus est charmant;
Qu'il est aimable
Dans son abaissement!
Que d'attraits à la fois!
Tous les palais des rois
N'ont rien de comparable
Aux beautés que je vois,
Dans cette étable.

Que sa puissance
Parait bien en ce jour,
Malgré l'enfance
Où l'a réduit l'amour!
L'esclave est racheté;
Et tout l'enfer dompté
Fait voir qu'à sa naissanceRien n'est si redouté
Que sa puissance.

Plus de misère
Jésus s'offrant pour nous
D'un Dieu sévère
Appaise le courroux.
Pour sauver le pécheur,
Il naît dans la douleur ::
Pouvait-il ce bon père,
Unir à sa grandeur
Plus de misère,

S'il est sensible, Ce n'est qu'à nos malheurs; Le froid horrible Ne cause point ses pleurs. Après tant de bienfaits, Notre cœur aux attraits, D'un amour si visible Doit céder désormais, S'il est sensible.

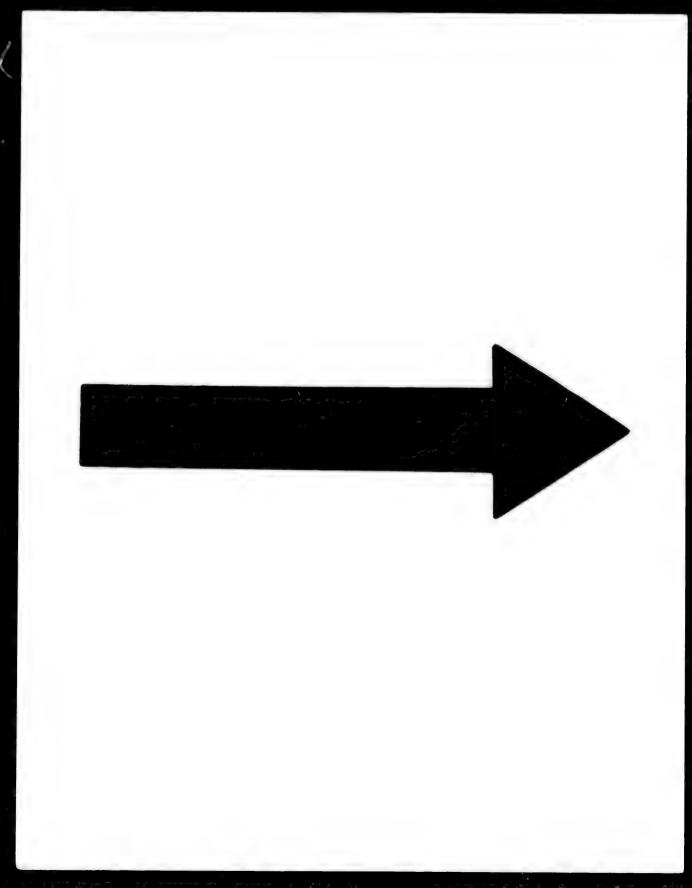

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STIME STATE OF THE STATE OF THE



Que je vous aime?
Peut-on voir vos appas,
Beauté suprême.
Et ne vous aimer pas?
Ah! que l'on est heureux
De brûler de ces feux,
Dont vous brûlez vous-même!
Ce sont là tous mes vœux;
Que je vous aime!

# **91.**—SENTIMENTS DE JOIE, DE RECONNAISSANCE ET D'AMOUR A LA NAISSANCE DE J.-C.

Ref. Nouvelle agréable!
Un Sauveur enfant nous est né,
C'est dans une étable
Qu'il nous est donné. fin.

Dans cette nuit le Christ est né, C'est pour nous qu'il s'est incarné; Venez, pasteurs, offrir vos cœurs, Aimez cet enfant tout aimable.

Satan retenait dans les fers Les peuples de tout l'univers; Mais cette nuit Satan s'enfuit Devant cet enfant adorable.

Chrétiens, cet enfant plein d'appas, Vous appelle, hâtez vos pas; Allez à lui, puisqu'aujourd'hui Il tend une main secourable. Peuples, entourez son berceau, Voyez ce miracle nouveau; Un tendre enfant, faible et tremblant Vous rend le Très-Haut favorable.

Gloire trois fois, gloire à Jésus! Le monde et Satan sont vaincus. A notre tour brûlons d'amour, Pour plaire au vainqueur admirable.

### 92.—MÊME SUJET.

Sortez de vos hameaux divers, Accourez, bergers, à ce maître, Que le ciel, par de saints concerts, Cette nuit vous a fait connaître.

Ref. Chantez donc, peuple heureux, chantez, Le Dieu qui pour vous vient de naître: Chantez donc, peuple heureux, chantez, Pourriez-vous le louer assez? (2 f.)

Ce Dieu si plein de majesté Environné de milliers d'anges, Prend votre faible humanité, Est couché dans de pauvres langes,

Il vient chercher par des bienfaits Tout infortuné qui s'égare, Laver dans son sang vos forfaits, C'est à quoi son cœur se prépare. Être immense, il se fait petit,. Il prend pour palais une étable : Il s'abaisse, il s'anéantit, En s'immolant pour le coupable.

Tendre pasteur, il offre à tous Sa douce paix dans les détresses; Le grand amour qu'il a pour nous L'oblige à prendre nos faiblesses.

Pour nous rétablir dans nos droits, Au beau royaume de son Père, Celui par qui règnent les rois, En naissant devient notre frère.

Fidèles cœurs, assemblez-vous. Autour du berceau vénérable, Où le Sauveur présente à tous Sa grâce en ce jour mémorable.

## 93.-MÊME SUJET.

Le Fils du Roi de gloire
Est descendu des cieux;
Que nos chants de victoire
Résonnent dans ces lieux !
Il dompte les enfers,
Il calme nos alarmes,
Il tire l'univers des fers,
Et pour jamais lui rendre la paix;
Ne versons plus de larmes.

L'amour seul l'a fait naître Pour le salut de tous: Il fait par là connaître Ce qu'il attend de nous: Un cœur brûlant d'amour Est le plus bel hommage: Faisons lui tour à tour la cour; Dès aujourd'hui n'aimons que lui; Pour notre seul partage.

Vains honneurs de la terre,
Je veux vous oublier:
Je maître du tonnerre
Vient de s'humilier.
De vos trompeurs appas
Je saurai me défendre,
Allez, n'arrêtez pas mes pas;
Monde flatteur, monde enchanteur,
Je ne veux plus t'entendre.

roits,

Régnez seul en mon âme,
O mon divin époux!
N'y souffrez point de flamme
Qui ne s'adresse à vous.
Que voit-on dans ces lieux,
Que misère et bassesse!
Ne portons plus nos yeux qu'aux cieux.
A votre loi, céleste Roi,
J'obéirai sans cesse.

#### 94-MÊME SUJET.

Ref. Il est né le divin Enfant!
Jouez hautbois, raisonnez musettes;
Il est né le divin Enfant!
Chantons tous son avénement.

Depuis plus de quatre mille ans, L'avaient promis plusieurs prophètes; Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions cet heureux temps.

Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant! Ah! que ses grâces sont parfaites! Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant! Qu'il est doux, ce Jésus enfant!

Une étable est son logement, Un peu de paille est sa couchette; Une étable est son logement, Pour un Dieu, quel abaissement!

Il veut nos cœurs, il les attend; Il naît pour faire leur conquête; Il veut nos cœurs, il les attend; Domez-les lui donc promptement.

Partez, grands Rois de l'Orient, Venez vous unir à nos fêtes; Partez, grands Rois de l'Orient Venez adorer cet Enfant. Hérode cherche l'innocent Dans le sang des plus jeunes têtes; Hérode cherche l'innocent; O mère, fuyez le tyran!

O Jésus, ô Roi tout-puissant! Tout petit enfant que vous êtes, O Jésus, ô Roi tout-puissant! Régnez sur nous entièrement.

Vous grandirez avec les ans; Donnez-nous les vertus parfaites; Vous grandirez avec les ans; Nous voulons cesser d'être enfants.

ntl

#### 95.—MEME SUJET.

Cher enfant, qui vient de naître,
Ah! que ton amour est doux!
Tu peux nous punir en maître,
Et tu viens mourir pour nous.
En toi seul le monde espère;
C'est pour nous que de ton père
Tu ressens tout le courroux.

Ah! que ta propre justice Pour toi s'arme de rigueur! Elle frappe un Dieu propice, Pour servir un Dieu vengeur. Pour avoir trop de clémence, Tu ressens trop de vengeance: Ton amour punit ton cœur.

fin.

Il n'est point de créature 
"Qui ne s'arme contre toi;
"On dirait que la nature 
Méconnait son divin Roi. 
"C'est ton père qui l'anime 
A punir de notre crime 
1,'auteur même de la loi.

fin.

Ton amour est ineffable;
Nous devons, à notre tour,
O Dieu tout bon, tout aimable!
Expirer pour toi d'amour.
Fais que tes divines flammes
Brûlent, dévorent nos âmes,
Et s'augmentent chaque jour.

fin

#### 96.-MÊME SUJET.

AIR: Charmante Gabrielle.

Bel astre que j'adore,
Soleil, qui luis pour moi,
C'est toi seul que j'implore;
Je veux n'aimer que toi.
Ref. C'est ma plus grande envie,
Dans ce beau jour,
Où je ne dois la vie,
Qu'à ton amour.

Du fond de cette crèche, Où tu te laisses voir, Ton amour ne me prêche Qu'un si tendre devoir. C'est pour sauver ton âme 'Que tu descends des cieux, De ta divine flamme Que je brûle en ces lieux.

Du monde qui me presse Je ne suis plus charmé; Je veux t'aimer sans cesse, Comme tu m'as aimé.

Sorti de l'esclavage Par ta pure bonté; Je te veux, en hommage, Offrir ma liberté.

Ton nom de ma mémoire Ne sortira jamais; Je chanterai ta gloire Et des divins bienfaits.

#### 97.—MÊME SUJET.

AIR: Honneur, hommage.

Ref. Mon cœur t'implore, ô Sauveur naissant! Au berceau je t'adore, ô Dieu fait enfant!

Annoncez sa gloire, ô pasteurs, Et de sa victoire les douceurs.

Chantez la paix, anges, dans ces lieux; Chantez ses louanges dans les cieux.

## 98.-MÊME SUJET.

O jour charmant, jour admirable!
Où naquit un Sauveur pour nous,
Comment s'acquitter avec vous?
Doux Jésus, Rédempteur aimable!
Monde en ce jour, retire-toi;
Laisse-moi, (bis.)
Je ne veux aimer que mon Roi.

Quel amour tendre vous engage A quitter le séjour des cieux? L'homme si longtemps malheureux, Par vous sort enfin d'esclavage. Monde en ce jour, etc.

Vous voulez être à nous semblable, En naissant mortel en ce jour; Et pour mieux montrer votre amour, Prendre la forme d'un coupable. Monde en ce jour, etc.

Jésus enfant, la beauté même, Ah! quel objet plus ravissant! Disparais, monde éblouissant, Peux-tu valoir le bien suprême? Monde en ce jour, etc.

Que désormais à vous semblable, L'homme estime son heureux sort. Sorti des ombres de la mort. Qu'il ne paraisse plus coupable. Monde en ce jour, etc. O Jésus votre amour m'engage A n'aimer que vous sans retour. Oui, je le veux, et dès ce jour, Vous serez seul tout mon partage. Monde en ce jour, etc.

# 99.—LES ENFANTS AU BERCEAU DE JÉSUS.

Au saint berceau
Qu'entourent mille Archanges,
Où naît pour vous des enfants le plus beau,
Venez unir votre amour, vos louanges,
Peuple naissant, cher espoir du troupeau,
Au saint berceau! (bis)

Le voyez-vous?

Déjà, par son sourire,

De votre cœur il se montre jaloux;

Il tend les bras, sa bonté vous attire;

Fut-il jamais engagement plus doux?

Le voyez-vous? (bis)

Oui, je le vois,
Mais, plus pressante encore,
Jusqu'à mon cœur a pénétré sa voix:
Pour toi, dit-il, je souffre à mon aurore;
Les premiers ans, mon fils, tu me les dois.
Oui, je le vois, (bis)

Quelle douleur!
Mon Dieu, verse des larmes!
J'entends ses cris!... ils déchirent mon cœur.
Enfant Jésus, d'où naissent vos alarmes?
Qui peut troubler la paix de mon Sauveur?
Quelle douleur! (bis.)

Ne pleurez plus;
Si, disciple infidèle,
J'ai démenti vos divines vertus:
Je veux enfin imiter mon modèle,
J'apprendrai tout au berceau de Jésus.
Ne pleurez plus. (bis.)

## 100.—FRUITS DE LA NAISSANCE DE J.-C.

AIR: Venez divin Messie, ou: Air Nouveau.

Ref. Amour, honneur, louanges,
Au Dieu Sauveur dans son berceau;
Chantons avec les anges
Un cantique nouveau. fin.

Si cet enfant verse des pleurs, C'est pour attendrir les pécheurs Et mettre fin à nos malheurs; Chargé de notre offense, Il calme le courroux des cieux; La paix, par sa naissance, Va régner en ces lieux. Si notre cœur est dans l'ennui, Nous ne devons chercher qu'en lui Et notre force et notre appui. Loin de nous les alarmes, Les troubles, les soucis fâcheux: Un jour si plein de charmes Doit combler tous nos vœux.

Quand il nous voit prêts à périr,
Pour nous lui-même il vient s'offrir;
Et par sa mort veut nous guérir;
A l'ardeur qui le presse
Joignons nos généreux efforts:
Et que de sa tendresse
L'on suive les transports.

Ne craignons plus le noir séjour : Ce Dieu qui nait pour notre amour Nous ouvre la céleste cour. Le démon, plein de rage, A beau frémir dans les enfers ; De son dur esclavage Nous briserons les fers,

Sortons des ombres de la nuit. Suivons cet astre qui nous luit. Au vrai bonheur il nous conduit; Entrant dans la carrière, Partout il porte ses ardeurs; Sa brillante lumière Enchante tous les cœurs. Par son immense charité, Il rend à l'homme racheté Le droit à l'immortalité: Sous son heureux empire Les biens seront toujours parfaits; Heureux qui ne soupire Que pour ses doux attraits!

# 101.—POUR LA FÊTE DES ROIS.

Quelle étoile lumineuse S'élève vers l'Orient! Sa beauté majestueuse Efface le firmament. Accourez Rois à ce signe; Adorez à Bethléem, L'enfant-Roi que vous désigne L'ingrate Jérusalem.

Peuple assis dans les ténèbres Et les ombres de la mort, Et vous, ô Mages célèbres, Venez dans un saint transport; Suivez ce flambeau céleste; Jésus vient vous éclairer, Et d'un état si funeste Veut enfin vous délivrer.

Malgré le sombre nuage Dont il voile ses splendeurs, Sur son aimable visage, Je découvre ses grandeurs. Seul digne de vos richesses, Seul digne de votre encens, Par ses divines caresses, Il paye tous vos présents,

Dans mon extrême misère, Seigneur, que te puis-je offrir? De mon âme tout entière Reçois au moins le désir. Ah! que n'ai-je une couronne Pour te la sacrifier! Heureux qui possède un trône, Auquel il peut renoncer.

Tu remportes la victoire; On t'adore, divin Roi! Tes triomphes et ta gloire Semblent rejaillir sur moi. Liens sacrés, douces chaînes De mon céleste vainqueur! Si je partage ses peines, Je goûte aussi son bonheur.

## 102.—MÊME SUJET.

Marchons sur les traces des Mages, Allons aux pieds du Roi des Rois, Et de nos cœurs et de nos voix, Lui porter les faibles hommages, Puisse régner sur l'univers

L'enfant Roi (bis) L'enfant Roi qui brise nos fers. De notre part il ne désire, Ni rares présents, ni tributs ; Il préfère d'humbles vertus A l'or, à l'encens, à la myrrhe. Fuisse régner etc.,

Qu'à jamais le ciel et la terre Bénissent notre aimable Roi; Et que tous les cœurs par sa loi S'enflamment d'un amour sincère. Puisse régner, etc.

# 103.—POUR LE SAINT NOM DE JÉSUS.

Vive Jésus! c'est le cri de mon âme, Vive Jésus! le maître des vertus! Aimable nom, quand ma voix te proclame, Mon cœur palpite, et s'échauffe, et s'enflamme: Vive Jésus!

Vive Jésus! c'est le cri qui rallie Sous ses drapeaux le peuple des élus. Suivre Jésus, c'est aussi mon envie; Suivre Jésus, c'est mon bien, c'est ma vie Vive Jésus!

Vive Jésus! ce cri-là me console, Lorsque de moi le monde ne veut plus. Adieu, lui dis-je, adieu monde frivole; Bien insensé qui pour toi se désole! Vive Jésus! Vive Jésus! c'est un cri d'espérance Pour les pécheurs repentants et confus; Sur eux du cie¹ attirant la clémence, Ce nom sacré soutient leur pénitence: Vive Jésus!

Vive Jésus! c'est un cri de vaillance, Je verrai fuir les démons éperdus. Un mot suffit pour dompter leur puissance, Pour terrasser leur superbe insolence: Vive Jésus!

Vive Jésus! cri de reconnaissance D'un cœur touché des biens qu'il a reçus; L'enfer veut-il troubler sa confiance, Il chante encore avec plus d'assurance: Vive Jésus!

SUS.

me:

Vive Jésus! c'est mon cri d'allégresse, O Dieu caché sous un pain qui n'est plus; Quand, aux douceurs d'une céleste ivresse, Je reconnais l'objet de ma tendresse: Vive Jésus!

Vive Jésus! c'est le cri de victoire, Qui retentit au séjour des élus. De leurs combats consacrant la mémoire, Ce nom puissant éternise leur gloire : Vive Jésus! Vive Jésus! vivo sa tendre mère! Elle est aussi la mère des élus. Si nous voulons et l'aimer et lui plaire, Chantons Jésus, notre Dieu, notre frère: Vive Jésus!

Vive Jésus! qu'en tout lieu la victoire Mette à ses pieds les méchants confondus! O nom sacré, nom cher à ma mémoire Puissé-je vivre et mourir pour ta gloire! Vive Jésus!

# 104.—POUR LES DIMANCHES APRÈS L'ÉPIPHANIE.

Voyez les Nos. 39-74.

DEPUIS LA SEPTUAGÉSIME JUSQU'AU MERCREDI DES CENDRES.

Voyez les Nos. 5, 6, 14, 15, 16, 21-35.

#### POUR LE MERCREDI DES CENDRES.

RÉFLEXIONS SUR CES PAROLES: Souviens-toi, ô homme, que tu es cendre et poussière, et que tu retourneras en poussière.

Air: Salut aimable et cher asile.

Où prends-tu ta fière arrogance, O mortel! d'où vient ton orgueil? Cendre et poussière en ta naissance, Cendre et poussière en ton cercueil. Ah! ne perds jamais la mémoire De ce jour où tu dois finir; On foule aux pieds la fausse gloire En rappelant ce souvenir.

Laisse là le soin des richesses Qui te vient sans cesse agiter; En vain pour elles tu t'empresses, Il les faudra bientôt quitter.

Les plaisirs flattent ton envie, Leur douceur séduit aisément; Mais souviens-toi qu'avec la vie Ils passeront dans un moment.

≀ÈS

AU

Où sont-ils ces foudres de guerre Qui faisaient trembler l'univers? Ce n'est plus qu'un peu de poussière, Restes qu'ont épargné les vers.

Fuis loin de moi, vaine parure, A mes yeux tu n'a plus de prix : Pour ce corps, triste pourriture, Je dois n'avoir que du mépris.

Puisqu'au monde, il n'est rien de stable, Que tout passe et fuit à nos yeux; Si nous voulons un bien durable, Ne le cherchons que dans les cieux.

# 105.—POUR LES QUATRE PREMIÈRES SEMAINES DU CARÊME.

AIR: Du Système.

Jours heureux, temps favorable, Où Dieu calme son courroux; Sa justice redoutable, N'est plus terrible pour nous: Sous le cilice et la cendre, Le cœur percé de douleur, Opposons un amour tendre Au torrent de sa fureur.

Si la sainte quarantaine Doit mortifier le corps, De la bonté souveraine Elle ouvrira les trésors. Dans cette noble carrière, Dieu veut bien nous soutenir : Le jeûne avec la prière, Du ciel peut tout obtenir.

Plus la chair est affligée Par une douce rigueur, Plus notre âme dégagée S'élève au parfait bonheur. Elle est bientôt embellie Des dons les plus précieux : En mérites accomplie, Elle plaît au roi des cieux. RES

Mais le monde, et ses idoles, Du jeûne ignorent les lois; Par mille raisons frivoles, Ils en rejettent le poids: L'indolence et la molesse Ne le peuvent supporter, La fausse délicatesse Se fait toujours écouter.

Riche, qui t'a fait l'arbitre Des maximes de ta foi? L'opulence est-elle un titre Pour ne pas garder la loi? Pourquoi donc à l'abstinence Le pauvre est-il condamné? Et le riche, en l'abondance, Se croit-il tout pardonné?

O Dieu, que votre colère S'éloigne de dessus nous ; Que notre douleur amère Prévienne vos justes coups. Si l'horreur de notre crime Nous poursuivit nuit et jour, Le regret qui nous anime, Va mériter votre amour.

#### POUR LE TEMPS DE LA PASSION.

#### 106.—LES MYSTERES DE LA PASSION DE N. S. JESUS-CHRIST.

Est-ce vous que je vois, ô mon maître adorable? Pâle, abattu, sanglant, victime des douleurs? Fallait-il, à ce prix, racheter un coupable, Qui même à votre sang ne mêle point ses pleurs?

Judas vous livre aux Juifs, dans sa fureur ex-[trême, Peut-il à cet excès, le traître vous hair? Comme lui, mille fois, je dis que je vous aime, Et je ne rougis pas, ingrat, de vous trahir:

On vous charge de fers, innocente victime, Peuple, et Prêtres, et Rois, tous s'arment contre vous.

Si le Ciel est si lent à venger un tel crime, C'est votre amour, Jésus! qui suspend son courroux.

On vous couvre d'affronts, on vous raille, on vous frappe;

Mépris, soufflets, crachats, rien ne peut vous aigrir:

Nul murmure secret, nul mot ne vous échappe, Et moi, sans éclater, je ne puis rien souffrir. O barbare fureur! dans son sang un Dieu nage, Sur lui mille bourreaux s'acharnent tour à tour; Ils redoublent leurs coups, ils épuisent leur rage, Mais rien ne peut jamais affaiblir son amour.

Ī.

e l

X-

e,

D

Quand je vois mon Sauveur, mon chef et mon modèle, Ceint d'un bandeau sanglant, d'épines, de douleurs; Combien dois-je rougir, lâche, infâme, infidèle, D'aimer à me plonger dans le sein des douceurs.

Quel spectacle effrayant! ô ciel! quelle justice!

Jésus, quoiqu'innocent, en croix meurt attaché;
Un Dieu juste, un Dieu bon ordonne ce supplice;
Jugez de là, mortels, quel mal est le péché.

Votre fils expirant, entre vous et la terre, Est comme un mur, grand Dieu! qui pare à tous vos coups; S'il vous plaît de nous perdre, il faut que le tonnerre,

Frappe ce fils chéri pour venir jusqu'à nous.

Tu le vois mort, pécheur, ce Dieu qui t'a fait naître:

Sa mort est ton ouvrage, et elle est ton appui : A ce trait de bonté tu dois au moins connaître Que, s'il est mort pour toi, tu dois vivre pour lui.

O victime d'amour! ô noble sacrifice!
O sanglante agonie! ô cruelles rigueurs!
O trépas bienheureux! salutaire supplices,
Wous ferez à jamais l'entretien de nos cœurs.

#### 107.—MÊME SUJET.

Au sang qu'un Dieu va répandre Ah! mêlez du moins vos pleurs, Chrétiens, qui venez entendre Le récit de ses douleurs : Puisque c'est pour vos offenses Que ce Dieu souffre aujourd'hui Animés par ses souffrances, Vivez et mourez pour lui.

Dans un jardin solitaire, Il sent de rudes combats; Il prie, il craint, il espère, Son cœur veut, et ne veut pas. Tantôt la crainte est plus forte, Tant l'amour fait effort: Mais enfin l'amour l'emporte; Il se soumet à la mort. Judas, que la fureur guide, L'aborde d'un air soumis; En l'embrassant, ce perfide Le livre à ses ennemis. Judas, un pécheur t'imite, Quand il feint de l'appaiser; Souvent sa bouche hypocrite Le trahit par un baiser.

On l'abandonne à la rage
De cent tigres inhumains;
Sur son aimable visage,
Des soldats portent leurs mains.
Vous deviez, anges fidèles,
'Témoins de ces attentats,
Ou le couvrir de vos ailes,
Ou foudroyer ces ingrats.

Ils le traînent au Grand-prêtre Qui seconde leur fureur, Et ne veut le reconnaître Que pour un blasphémateur: Quand il jugera la terre, Ce Sauveur aura son tour; Aux éclats de son tonnerre, Tu le connaîtras un jour.

Tandis qu'il se sacrifie, Tout conspire à l'outrager; Pierre lui-même l'oublie Et le traite d'étranger;

i.

Mais Jésus perce son âme D'un regard tendre et vainqueur, Et grave d'un trait de flamme Le repentir dans son cœur.

Chez Pilate, on le compare Au dernier des scélérats: Qu'entends-je, peuple barbare Tes cris sont pour Barrabas. Quelle indigne préférence! Le juste est abandonné: On condamne l'innocence, Et le crime est pardonné.

On le dépouille, on l'attache; Chacun arme son courroux: Je vois cet Agneau sans tache, Prêt d'expirer sous les coups: C'est à vous d'être victimes, Arrêtez, cruels bourreaux; Barbares! c'est pour vos crimes, Que son sang coule à grands flots.

Une couronne cruelle
Perce son auguste front:
A ce chef, à ce modèle,
Mondains, vous faites affront.
Il languit dans les supplices,
C'est un homme de douleurs;
Vous vivez dans les délices,
Vous vous couronnez de fleurs.

Il marche vers le Calvaire, Chargé d'un infâme bois, De là, comme d'une chaire, Il fait entendre sa voix; Ciel! dérobe à la vengeance Quiconque ôse m'outrager: C'est ainsi, quand on l'offense, Qu'un chrétien doit se venger.

Une troupe mutinée L'insulte, et crie à l'envie; Qu'il change sa destinée, Et nous croirons tous en lui. Il la changerait sans peine, Malgré vos nœuds et vos clous; Mais, hélas! ce qui l'enchaîne, C'est l'amour qu'il a pour vous.

Ah! de ce lit de souffrance, Seigneur, ne descendez pas; Suspendez votre puissance, Restez y jusqu'au trépas. Mais tenez votre promesse, Attirez-nous après vous; Pour prix de votre tendresse, Puissions-nous y mourir tous :

Il expire, et la nature Dans lui pleure son auteur, Il n'est point de créature, Qui ne marque sa douleur. Un spectacle si terrible Ne pourra-t-il me toucher? Serais-je plus insensible Que n'est le plus dur rocher?

### 108.—HOMMAGE A LA CROIX.

AIR: Honneur, hommage.

O croix, cher gage
D'un Dieu mort pour nous!
Je viens vous rendre hommage,
J'ai recours à vous.
O croix.

Vous êtes la source des vrais biens, L'espoir la ressource des chrétiens. O croix.

En vous est l'asile du pécheur, Et l'accès facile du Sauveur. O croix.

Je vous embrasse, ô bois précieux!
Où l'auteur de la grâce nous ouvrit les cieux.
Je vous embrasse, &c.

O mon espérance, mon secours! Soyez ma défense pour toujours! Je vous.

Faites, ô croix sainte ! qu'en vos bras, J'affronte sans crainte le trépas. Je vous.

#### 109.—MEME SUJET.

AIR: Du Confiteor.

Aimons Jésus pour nous en croix,
N'est-il pas bien juste qu'on l'aime,
Puisqu'en expirant sur ce bois
Il nous aima plus que lui-même?

Ref. Chrétiens, chantons à haute voix:
Vive Jésus, vive sa croix!

fin.

Gloire à cette divine croix : Le Sauveur l'ayant épousée, Elle n'est plus comme autrefois, Un objet d'horreur, de risée.

Gloire à cette divine croix! Arbre dont le fruit salutaire Répare le mal qu'autrefois Fit le péché du premier père.

Gloire à cette divine croix : C'est l'étendard de sa victoire ; Par elle il nous donna ses lois, Par elle il entre dans sa gloire.

Gloire à cette divine croix : De tous nos biens source féconde Qui, dans le sang du roi des Rois, A lavé les péchés du monde.

Gloire à cette divine croix, La chaire de son éloquence, Où me prêchant ce que je crois, Il m'apprend tout par son silence. Gloire à cette divine croix, Ce n'est pas le bois que j'adore, Mais c'est mon Sauveur sur ce bois, Que je révère et que j'implore.

Avec Jésus, aimons sa croix, Prenons la pour notre partage; Ce juste, cet aimable choix Conduit au céleste héritage.

# 110.—POUR LE SAINT JOUR DE PAQUES.

Sur les airs du Système.

Cesse tes concerts funèbres; Le jour qu'attendait ta foi. Du sombre sein des ténèbres, O Sion, parait pour toi: Ton Dieu, maître des miracles, Par un prodige nouveau Pour accomplir ses oracles, Sort vainqueur de son tombeau,

Allez, Apôtres timides,
De Jésus ressussité,
Devant ses juges perfides,
Prêcher la divinité.
Parlez ..... Qu'aujourd'hui les traîtres
Apprennent en frémissant,
Que le Dieu de leurs ancêtres
Est le seul Dieu tout-puissant.

Sa gloire était moins brillante, Et jetait bien moins d'effroi, Sur la montagne brûlante, Où sa main grava la loi. La victoire le couronne: La croix devance ses pas: D'un bras vengeur, à son trône Il enchaîne le trépas.

Est-ce une force étrangère Sensible à notre douleur, Qui rend le Fils à son Père A la terre son Sauveur? Non; de ses mains invincibles, Lui-même, et sans nul effort, Brise les portes terribles De l'enser et de la mort.

En vain peuple déicide,
Tu fais sceller son tombeau;
De ta prudence stupide
Il triomphe, et de son sceau.
Etendu sur la poussière,
Ton satellite cruel
Attend qu'un coup de tonnerre
L'écrase et venge le ciel.

Rentrez enfin dans vous-mêmes, Cœurs barbares et jaloux; Craignez les rigueurs extrêmes D'un juge armé contre vous. Changez; tout pécheur qui change, Sans retour n'est pas proscrit; Ce Dieu juste qui se venge, Est un Dieu qui s'attendrit.

## 111.—TRIOMPHE DE JÉSUS-CHRIST SUR LA MORT.

Vainqueur de l'enfer et du monde, Pour nous Jésus sort du tombeau; Aux horreurs d'une nuit profonde Succède le jour le plus beau.

La joie a fait fuir la tristesse; Peuple heureux, peuple racheté, Qu'aujourd'hui la sainte allégresse Chante Jésus ressuscité.

Oh! que renferme ce mystère De dons, de grâces, de bienfaits! Tout nous y peint le caractère De la victoire et de la paix.

Vous surtout, voyez, âme sainte, Le sépulcre où Jésus fut mis; L'amour vous l'ouvre, mais la crainte En a chassé ses ennemis.

O Jésus, toi dont la tendresse Egale en tout temps le pouvoir, Remplis envers nous ta promesse, Et mets le comble à notre espoir. Qu'un jour élevés dans la gloire Nous puissions chanter à jamais, Et ton triomphe et la victoire, Dans le royaume de la paix.

## 112.—MÊME SUJET.

Jésus paraît en vainqueur,
Sa bonté, sa douceur,
Est égale à sa grandeur;
Jésus paraît en vainqueur;
Aujourd'hui donnons-lui notre cœur.
Malgré nos forfaits,
Ses divins bienfaits,
Ses charmants attraits,
Ne nous parlent que de paix:
Pleurons nos forfaits;
Chantons ses bienfaits;
Rendons-nous à ses charmants attraits.

Chrétiens, joignez vos concerts;
Jésus chargé de fers
La mort, fille des enfers.
Chrétiens, joignez vos concerts,
Que son nom réjouisse les airs.
Juste ciel! quel choix!
Quoi! le roi des rois
A dû, sur la croix,
Au ciel acquérir des droits!
Embrassons la croix,
Que ce libre choix,
Au ciel assure à jamais nos droits.

Je vois la mort sans effroi;
Mon Seigneur et mon roi,
En a triomphé pour moi.
Je vois la mort sans effroi;
Ce mystère est l'appui de ma foi;
Ah! si tour à tour
Lâche et sans amour,
Jusques à ce jour,
Je n'ai payé nul retour;
Du moins dès ce jour,
Ah! pour tant d'amour
Je veux payer un juste retour;

Il va descendre des cieux;
Ce Sauveur glorieux,
Va s'abaisser en ces lieux:
Il va descendre des cieux;
Que nos cœurs brûlent des plus doux feux!
Au jour des douleurs,
Pleins de nos malheurs,
Nous portions des cœurs
Qu'avaient amollis ses pleurs.
Ah! plus de douleurs,
A ses pieds vainqueurs
A pleines mains répandons des fleurs.

### 113.—TRIOMPHE DE LA CROIX.

Célébrons la victoire
D'un Dieu mort sur la croix.
Et, pour chanter sa gloire,
Réunissons nos voix:
De son amour extrême
Cédons aux traits vainqueurs;
Pour le Dieu qui nous aime.
Réunissons nos cœurs.

REFRAIN.

Du vainqueur de l'enfer célébrons la victoire, Réunissons nos cœurs, réunissons nos voix; Chantons avec transport son triomphe et sa gloire,

Chantons, vive Jésus, chantons, vive sa croix!

La croix, heureux asile De l'univers soumis, Brave l'orgueil stérile De tous ses ennemis; On s'empresse à lui rendre Des hommages parfaits: Sa gloire va s'étendre Autant que ses bienfaits.

Quel éclat l'environne! Elle voit à ses pieds Le sceptre et la couronne Des rois humiliés. Rome cherche à lui plaire; Tout suit ses étendards, Et le Dieu du Calvaire Est le Dieu des Césars.

Ce Dieu seul est aimable, Cédons à ses attraits : D'un amour immuable Payons tous ses bienfaits ; Portons-lui nos offrandes, Et parons son autel De fleurs et de guirlandes Dignes de l'Éternel.

Que le ciel applaudisse Aux chants de notre amour, Et que l'enfer frémisse Du bonheur de ce jour! Célébrons la victoire Du Maître des vainqueurs Consacrons à sa gloire Et nos voix et nos cœurs.

## 114.—POUR LA FÊTE DE ST. JOSEPH.

Chaste époux d'une vierge mère Qui nous adopta pour enfants, Soyez aussi notre bon père, Prenez pour nous ses sentiments: Refrain.

Puissant protecteur de l'enfance, Trop heureux gardien de Jésus, Obtenez-nous son innocence, Faites croître en nous ses vertus.

Qu'il est beau, qu'il est plein de grâces, Ce lis qui brille dans vos mains! Sa céleste blancheur efface La couronne de tous les saints.

Ah! si quelque jour vers l'Egypte Le péché conduisait nos pas, Veillez sur nous dans notre fuite, Portez-nous aussi dans nos bras.

Montrez-nous cet enfant de gloire Qui renversa tous les faux dieux : Nos cœurs, heureux par sa victoire, En abattront mille à ses yeux.

Bientôt à la terre fidèle Rendus par votre bras puissant, Vous nous apprendrez, saint modèle, A vivre avec le Verbe enfant.

O chef de la famille sainte! Saint patriarche, ô noble époux! Joseph, ouvrez-moi cette enceinte Où mon Dieu vécut avec vous.

Que je le voie assis à table, Que je surprenne son réveil : Auprès de sa couche adorable Je veux jouir de son sommeil. Daignez tous les jours de ma vie Veiller sur moi me secourir! Et qu'entre Jésus et Marie; Comme vous je puisse mourir.

## 115.—GRANDEUR ET BONTÉ DE ST-JOSEPH.

AIR: Célébrons ce grand jour.

Inspirés par l'amour et la reconnaissance
Faisons éclater nos transports:
A chanter de Joseph la bonté, la puissance,
Consacrons nos pieux accords,
Tandis que pour lui nos cantiques
Retentiront jusques aux cieux,
Du haut des célestes portiques
Sur nous s'abaisseront ses yeux.

#### REFRAIN.

Vous qu'en vain jamais on ne prie, O le plus doux des bienfaiteurs, Avec Jésus, avec Marie, A jamais vivez dans nos cœurs! bis.

Dans un profond respect, que partout on honore L'aimable Gardien de Jésus; Qu'on s'applique à l'envi, du couchant à l'aurore, A reproduire ses vertus; Qu'on lui rende un fidèle hommage Dans les hameaux, dans les palais; Que partout brille son image, Gage de la céleste paix! Le Très-Haut dans les mains de sa Mère chérie Dépose toutes ses faveurs;
Par les mains de Joseph, la divine Marie,
Répand ses trésors dans nos cœurs,
Joseph aime à voir sous son aile
Tous ses enfants se réunir;
Chaque jour sa main paternelle;
Sur eux s'étend pour les bénir.

Voyez-vous ce chrétien, le front calme et tran-Au fort de ses derniers combats? [quille, Il est comme un rocher, sous les flots immobile; Joseph le soutient de son bras, Bientôt dans l'heureuse patrie, Où Dieu couronne ses élus, Il le mène aux pieds de Marie, Qui le mène aux pieds de Jésus.

## 116,-PRIÈRE A ST JOSEPH.

Air nouveau.

Vous qui d'un Dieu gardiez l'enfance, Nous vous invoquons pleins d'espoir; Au ciel votre magnificence Est égale à votre pouvoir.

#### REFRAIN.

Que notre humble prière S'élève jusqu'à vous; O Joseph, notre père, Priez, priez pour nous. Ah! soyez toujours notre égide, Protégez-nous dans nos combats! Charitable et céleste Guide, Vers le ciel dirigez nos pas.

Nous naissons tous sous l'anathéme, Suite funeste du péché: A Satan par le saint baptême Que tout enfant soit arraché.

Que de dangers court la jeunesse Au sein du monde corrupteur; Soyez l'appui de sa faiblesse, Au lis conservez sa blancheur.

Que l'âge mûr contre les vices Toujours lutte avec fermeté; Et triomphant sous vos auspices, Porte des fruits de sainteté.

Prêtez la main à la vieillesse; Soutenez ses pas chancelants; La couronne de la sagesse Brillera sur ses cheveux blancs.

## 117.—MEME SUJET.

AIR: Nous vous invoquons tous.

Auprès de tes autels
Vois de faibles mortels
O doux Joseph!
Nous réclamons tes soins,
Dans nos pressants besoins;
Veille sur nos destins,
O doux Joseph.

Que ton pouvoir est grand, Auprès du Tout-Puissant, O doux Joseph! Pourrait-il t'écouter, Et ne pas t'exaucer, Te peut-il refuser? O doux Joseph!

Prosterné à genoux,
Nous te vénérons tous:
O doux Joseph!
Daigne porter nos vœux
Aux pieds du Roi des cieux,
Nous rendre tous heureux;
O doux Joseph!

## 118.—MÊME SUJET.

Air: Tu vas remplir le vœu de ma tendresse.

Aimable Saint, vous qu'à la Vierge Mère. Le Roi du ciel a donné pour époux, Vous que Jésus honora comme un père, O saint Joseph, priez, priez pour nous.

Encore bien loin de la céleste plage, Nous sillonnons une mer en courroux; Préservez-nous d'un funeste naufrage; O saint Joseph, priez, priez pour nous.

Qui vous connaît, en vous toujours espère; Dans tous nos maux nous recourons à vous : Vous vous rendrez à notre humble prière; O saint Joseph, priez, priez pour nous.

Qu'autour de vous le Souverain des Anges, Un jour au ciel nous réunisse tous: Nous chanterons avec vous ses louanges; O saint Joseph, priez, priez pour nous.

### 119.—SOUVENFZ-VOUS

Air connu.

#### REFRAIN

Souvenez-vous, ô tendre Père! Qu'on ne vous implora jamais. Sans voir exaucer sa prière, Sans éprouver vos doux bienfaits. A vos pieds prosterné, digne Epoux de Marie, J'ôse solliciter votre puissant secours. O Gardien vigilant de l'Auteur de la vie! Guidez mes faibles pas, protégez moi toujours.

Après mon doux Jésus et son auguste Mère, Vous êtes, ô Joseph! ma vie et mes amours; Et tel qu'un tendre enfant, dans les bras de son [père,

Dans les vôtres, grand Saint, je veux couler mes

Ah! quand j'approcherai de mon heure dernière, Soyez mon ferme appui, ne m'abandonnez pas; Offrez au Tout-Puissant ma tremblante prière, Eloignez l'ennemi, veillez sur mon trépas.

Puissé je entre Jésus et la Vierge-Marie, Expirer, comme vous, dans un élan d'amour! Puissé-je, après l'exil de cette amère vie, Vous voir et vous aimer dans l'immortel séjour!

## 120.—POUR LA FETE DE LA SAINTE FAMILLE.

Chantons familles saintes,
Chantons nos défenseurs;
Ils entendent nos plaintes,
Et la voix de nos pleurs:
Fuyez, troupe ennemie,
Retirez-vous,
Jésus, Joseph, Marie,
S'arment pour nous.

Jésus, Joseph, Marie,
Noms si chers et si doux,
Les Saints, pendant leur vie,
Trouvèrent tout en vous:
Dans leurs peines cruelles,
Dans leur ennui,
Vous fûtes leurs modèles,
Et leur appui.

Conduits par leur exemple, Comptant sur vos faveurs, Nous venons dans ce temple Vous consacrer nos cœurs; Enfants pères et mères,

S'offrent à vous ; Touché de nos misères, Assistez-nous.

Qu'une bouche mourante Prononce vos doux noms; C'est assez, l'épouvante Dissippe les démons: La mort qui semblait dure Perd sa rigueur,

Son dernier coup assure Notre bonheur.

Au ciel notre patrie, Ce bonheur nous attend: Jésus, fils de Marie, Hâtez ce doux instant: Donnez-nous par avance, Dans ce séjour, L'humble foi, l'espérance, Un tendre amour.

#### POUR LES JOURS DES ROGATIONS

#### 121.—L'ORAISON DOMINICALE.

Vous, dont le trône est au plus haut des cieux, Vous, à la fois notre Dieu, notre Père, Sur vos enfants daignez jeter les yeux; Prêtez l'oreille à leur humble prière.

Que votre nom digne de tout honneur, Mais trop souvert en butte à nos outrages, Soit à jamais gravé dans notre cœur, Soit honoré par d'éternels hommages.

Vous êtes seul notre souverain bien; C'est après vous que mon âme soupire, Dans cet exil, la grâce est mon soutien; Mais quand viendra votre céleste Empire?

Faites régner sur toute volonté De votre loi la volonté suprême; Et qu'à jamais, par sa fidélité, La terre soit l'image du Ciel même.

Objets chéris de vos soins vigilants Seigneur, en vous nous ne voyons qu'un Père; Dans leurs besoins, connaissez vos enfants; Un peu de pain suffirait à leur misère.

Que la clémence à vos yeux a de prix? Elle ravit l'immortelle couronne; C'en est donc fait, il n'est plus d'ennemis; Nous pardonneus.....et notre Dieu pardonne. Sur cette mer où vous guidez nos pas, Mille dangers nous assaillent sans cesse; Je périrai, mon Dieu, si votre bras, A tout instant ne soutient ma faiblesse.

De tous côtés, environnés de maux; Votre cœur seul est un abri fidèle: Ah! puissions-nous y goûter le repos! Y posséder une paix éternelle.

POUR LES SOLEMNITÉS DE LA CROIX, Nos. 106-109.

### 122.--POUR LA FETE DE L'ASCENSION

AIR: Votre Divin Maitre.

Ref. Portes éternelles, voûtes immortelles, Dans ce grand jour ouvrez votre séjour; Le Dieu de puissance, d'amour de clémence, Dans sa splendeur veut rentrer en vainqueur.

Le noir abîme,
La mort sa victime, le monde, le crime,
Domptés par ses mains:
La guerre éteinte, la demeure sainte
Ouverte aux humains, sont ses faits divins.

Déjà sous les yeux
D'un peuple fidèle, s'assayant sur l'aile
Des vents qu'il appelle,
Ce roi glorieux vole victorieux
Aux sublimes lieux.....triomphez cieux.

Célèbre sa victoire, céleste cité!
Chante sa gloire qui fait ta beauté.
A lui seul, chœurs des anges.
Offrez à jamais et vos louanges
Et vos chants de paix.
Et vous que son absence
Tient dans la souffrance,
Mortels, consolez-vous;
Son bonheur peut-être pour tous:

Son Esprit Saint, sa grâce, ses douces faveurs, Tiendront sa place, rempliront vos cœurs. Si vous brûlez des flammes de son feu divin, Un jour vos âmes iront dans son sein.

N. B. Voyez aussi les Nos. 56, 61, 64.

## 123.—MÊME SUJET.

Quel spectac'e s'offre à ma vue!
Un Dieu s'élève dans les airs:
Des anges entourent la nue
Qui le dérobe à l'univers.
Tout s'empresse sur son passage;
Il trace un rayon lumineux:
Porté sur un léger nuage,
Il monte aujourd'hui vers les cieux.

Il va jonir de sa victoire, Et des fruits de ses longs combats; Assis sur un trône de gloire, Il m'invite à suivre ses pas: Le ciel sera mon héritage, Je partagerai son bonheur; Et son triomphe est l'heureux gage, De ma gloire et de ma grandeur.

Mais avant de quitter la terre, Et d'entrer au ciel en vainqueur, Il a parcouru la carrière Et le sentier de la douleur. C'est par la croix que la couronne Brille sur son front radieux: Ce n'est qu'à ce prix qu'on la donne, Et qu'on triomphe dans les cieux.

Oui, la croix est l'unique route Qui mène à l'éternel bonheur: Aussi je veux quoiqu'il m'en coûte, Suivre les traces du Sauveur. Seigneur, soutenez mon courage, Guidez, affermissez mes pas; Régnez dans mon cœur sans partage, Qu'il n'aime que vous ici-bas.

### **124.**—POUR LA FETE DE LA PENTE-COTE.

AIR: Cher enfant qui vient de naître.

Quel bruit vient se faire entendre?
Quel éclat frappe mes yeux?
Tout à coup je vois se fendre
L'aimable voûte des Cieux. fin.
Quelle éclatante lumière
Sur chaque apôtre en prière
Vient faire briller ses feux? Quel.

C'est l'Esprit-Saint, c'est lui-même, Qui vient à vous sous ces traits, Que son pouvoir est extrême ! Que j'en vois naître d'effets! fin. Pierre, suivez votre zèle, Courrez où Dieu vous appelle, Rendez gloire à ses bienfaits. C'est.

De l'Esprit qui les anime
Tous suivent les saints transports
Pleins d'une vertu sublime,
Qui seconde leurs efforts, fin.
Leurs discours sont des oracles,
Leurs œuvres sont des miracles:
Ils rendent la vie aux morts. De l'Esprit.

Dès qu'ils parlent, l'erreur tremble, La vérité s'établit : Contre eux en vain l'on s'assemble : Le Paganisme est détruit. fin. Dieux faits de vile matière, Soyez réduits en poussière ; Tout cède au Souverain Christ. Dès.

Sous une face nouvelle,
Je vois des hommes nouveaux;
Je vois un peuple fidèle
Croître au milieu des travaux. fin.
Quoi! l'homme est vainqueur des vices!
Il foule aux pieds les délices!
Il leur préfère les maux!
Sous.

Voyez les Nos. 3, 4, et dans la IV part., sect. 4e. Venez, créateur &c., du bonheur &c., Quelle nouvelle &c., Bravons les enfers, &c.

#### 125.—TRIOMPHE DE LA RELIGION.

Pourquoi ces vains complots, ô princes de la terre,
Pourquoi tant d'armements divers?

Vous vous réunissez pour déclarer la guerre?
A l'arbitre de l'univers.
Tremblez ennemis de sa gloire,
Tremblez, audacieux mortels;
Il tient en ses mains la victoire;
Tombez aux pieds de ses autels.

La religion vous appelle,
Sachez vaincre, sachez périr :
Un Chrétien doit vivre pour elle,
Pour elle un Chrétien doit mourir.

} bis.

#### Le Chœur.

La religion nous appelle,
Sachons vaincre, sachons périr:
Un Chrétien doit vivre pour elle,
Pour elle un Chrétien doit mourir.

} bis.

Depuis quatre mille ans, plongé dans les ténèbres,
Assis à l'ombre de la mort,
L'univers gémissant sous ses voiles funèbres,
Soupirait pour un meilleur sort.
Jésus paraît; à sa lumière
La nuit disparaît sans retour,
Comme on voit une ombre légère
S'enfuir devant l'astre du jour.

lle

re,

Pour soumettre à ses lois tous les peuples du
Il ne vout que douze pécheurs; [monde
Et pour éterniser le royaume qu'il fonde,
Il en fait ses ambassadeurs.
Nouveaux guerriers, prenez la foudre,
Allez conquérir l'univers;
Frappez, brisez, mettez en poudre
L'idole d'un monde pervers.

Déjà de ces héros, du couchant à l'aurore, Lu voix plus prompte que l'éclair, A foudroyé ces dieux que l'univers honore D'un culte enfanté par l'enfer. Ouvrant les yeux à la lumière, Rome détrompe les mortels, Et foule aux pieds dans la poussière Ses dieux, ses temples, ses autels. En vain, ô fiers tyrans, votre main meurtrière Fait couler leur sang à grands flots:

Ce sang devient fécond: de leur noble poussière S'élève un essaim de héros; Et courbant eux-mêmes leurs têtes, Seigneur, sous le joug de tes lois, Après trois siècles de tempêtes Les princes arborent la Croix.

O Reine des cités, toi dont la destinée

E t de régner sur l'univers,

De ce joug si nouveau si tu fus étonnée,

Tu t'énorgueillis de tes fers;

La Religion triomphante

Sur le trône de tes Césars,

Veut que les peuples qu'elle enfante

Combattent sous tes étendards.

Que vois-je,ô Dieu? partout le schisme et l'hétésie, Déchirent son sein maternel; Laisseras-tu périr, sous les coups de l'impie, L'objet de ton soin paternel; Non, toujours battu de l'orage, Ce vaisseau vogue en sûreté; Jamais il ne fera naufrage, Tu l'as dit, Dieu de vérité.

Eglise de Jésus, doux charmes de ma vie, Et mon espoir dès le berceau; Sainte religion, si jamais je t'oublie, Si tu ne me suis au tombeau, Que jamais ma langue glacée Ne prête de sons à ma voix, Et que ma droite desséchée Me punisse et venge tes droits.

Voyez le No. 113.

## POUR LES DIMANCHES APRÈS LA PENTECOTE.

Voyez les Cantiques de la IIe. partie.

## POUR LA FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ.

### 126.—LE SYMBOLE DES APOTRES.

AIR: O filii.

Ref. Vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus.

Je crois au Père Tout-puissant, Qui d'un mot tira du néant Et la terre et le firmament.

esio,

Vive Jésus.

Je crois au Fils l'Emmanuel, Du Père le Verbe éternel, Unique, consubstantiel.

Vive Jésus.

Il fut conçu du Saint-Esprit, De la Vierge enfant il naquit, Il est Jésus, il est le Christ.

Vive Jésus.

Sous Pilate il souffrit pour nous Et son corps déchiré de coups, Sur la croix fut percé de clous.

Vive Jésus

Il expire dans ce tourment, Et de sa croix on le descend, Pour le porter au monument.

Vive Jésus.

Ce conquérant de l'univers Descend aussitôt aux enfers, Pour tirer les justes des fers.

Vive Jésus.

Trois jours après, victorieux, Il sort du tombeau glorieux, Pour monter au plus haut des cieux. Vive Jésus.

Là, jusqu'au jour du gement, Il est sur un trône écla A la droite du Tout-puissant.

Vive Jésus.

Un jour la balance à la main, Avec un pouvoir souverain, Il jugera le genre humain.

Vive Jésus.

Je crois encore au Saint-Esprit, Je crois l'Eglise qu'il conduit; Je crois tout ee qu'elle nous dit.

Vive Jésus

Je crois la résurrection. Et des péchés la rémission, Et des saints la communion.

Vive Jésus.

Je crois enfin qu'après la mort, Dieu prononce en dernier ressort, Sur notre bon ou mauvais sort.

Vive Jésus...

## 127.—POUR LA RENOVATION DES VŒUX DU BAPTÊME.

J'engageai ma promesse au baptême, Mais pour moi d'autres firent serment ; Dans ce jour, je vais parler moi-même, Je m'engage aujourd'hui librement.

Je crois donc en un Dieu trois personnes; De mon sang je signerais ma foi. Faible esprit vainement tu raisonnes, Je m'engage à le croire, et je crois.

A la foi de ce premier mystère, Je joindrai la foi d'un Dieu Sauveur; Sous les lois de l'Eglise ma mère Je m'engage et d'esprit et de cœur.

18 .

us .

us.

us.

sus.

-US -

us.

Sur ces fonds, dans cette eau salutaire, Pour enfant Dieu daigna m'adopter; Si j'en ai souillé le caractère, — Je m'engage à le mieux respecter.

Je renonce aux pompes de ce monde, A la chair, à tous ses vains attraits, Loin de moi, Satan, esprit immonde, Je m'engage à te fuir pour jamais.

Faux plaisirs, source infâme des vices, Trop longtemps vous fûtes mon amour; Je renonce à vos fausses délices, Je m'engage à Dieu seul sans retour. Oui, mon Dieu, votre seul Evangile Règlera mon esprit et mes mœurs : Dussiez-vous en frémir, chair fragile, Je m'engage à toutes ses rigueurs.

Ah! Seigneur, qui sait bien vous connaître Sent bientôt que votre joug est doux: C'en est fait, je n'ai point d'autre maître, Je m'engage à ne servir que vous.

Sur vos pas, ô mon divin modèle! Plus heureux qu'à la suite des rois, Plein d'horreur pour ce monde infidèle, Je m'engage à porter votre croix.

Si le Ciel d'un moment de souffrance, Doit, Seigneur, être le prix un jour, Animé par votre récompense, Je m'engage à tout pour votre amour.

C'est, mon Dieu, donc vous seul que j'aspire, A fixer mes plaisirs et mes goûts. Pour le ciel c'est peu que je soupire, Je m'engage à soupirer pour vous.

Puisqu'enfin dans le ciel, ma patrie, De mes biens vous serez le plus doux; Dès ce jour, et pour toute ma vie, Je m'engage, et je suis tout à vous.

N. B.—Voyez les Nos. 44, 47, 55.

Pour la Fête-Dieu, voyez la IV Part., Sect. 1e.

## 128.—POUR LA FÊTE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS.

Vole au plus tôt, vole, vole, mon âme, Vers cet asile où t'appelle Jésus!... Là, dans ton sein s'allumera la flamme Dont brûle au ciel le peuple des élus. 2 f.

Volons, volons, mon âme,
Vers le cœur de Jésus.
Pour brûler de la flamme
Dont brûlent les élus. fin.

Vers cet heureux asile
Où t'attend le bonheur,
Vole d'une aile agile,
Vole, mon pauvre cœur.

Volons.

O ma pauvre âme, ô colombe timide, Tu n'auras plus à craindre le chasseur : Là vainement, de sa flèche rapide, Il chercherait à te frapper au cœur. 2 f.

Que tardes tu! vois comme dans le monde Tout n'est qu'ennuis, que périls et que maux: Mais dans ce cœur, source en biens si féconde, Tout est plaisirs, délices et repos. (2 f:)

Là doucement l'âme passe sa vie, Et doucement au dernier jour s'endort; O sort heureux! ô fin digne d'envie! Que de bonheur dans une telle mort! (2 f.)

## 129.—POUR LA FETE DE ST. PIERRE ET ST. PAUL.

Princes illustres de l'Eglise Vos travaux enfin sont finis Et de votre sainte entreprise Vous avez recueilli le prix.

Le tyran contre vous s'élève; Mais les victimes ont vaincu; Et par la croix et par le glaive On vit triompher leur vertu.

Les Dieux sont réduits en poussière; Le Christ seul règne dans ce jour: Rome a soumis la terre entière, Et Rome est soumise à son tour.

En vain toute une ville impie Vous rendait les divins honneurs! Fiers Césars! de l'ignominie Vos corps éprouvent les horreurs.

Rome se glorifie encore
Des cendres de ces deux vainqueurs;
Sur ces collines on honore
La croix et ses adorateurs.

O ville! ô cité somptueuse! D'où son sortis tant de héros; Rome! que vous êtes heureuse D'avoir ces fondateurs nouveaux! Par leur sang, vos fameux athlètes Ont vaincu les peuples divers; Et, par la foi, seule vous êtes Maîtresse de tout l'univers.

# 130.—POUR LA FETE DE LA DEDICACE.

Tabernacles aimables,
Où Dieu fait son séjour,
Vos beautés admirables
Me font languir d'amour:
Mon âme et ma chair même
Brûlent d'un feu,
Et d'un désir-extrême
D'aller à Dieu.

Le passereau fidèle
Sait construire ses nids;
La tendre tourterelle
Sait loger ses petits:
Je prends à leur exemple,
Pour mon séjour
Votre autel, votre temple,
O Dieu d'amour!

De votre maison sainte Les heureux habitants Vous béniront sans crainte, Par de là tous les temps. Heureux qui, dans leur vie, N'ont d'autre espoir, Ne sentent d'autre envie Que de vous voir.

Exaucez ma prière,
Seigneur, Dieu glorieux!
Vous que Jacob révère,
Prêtez-vous à mes vœux;
Protecteur favorable,
Regardez-nous;
Vers votre Christ aimable
Retournez-vous.

Un jour vaut mieux que mille Dans vos sacrés palais; La place la plus vile Suffit à mes souhaits. Passer ainsi la vie Chez le Seigneur, Vaut mieux que chez l'impie Etre en honneur.

Car Dieu pour ceux qu'il aime
Est un soleil très-pur;
Il leur tient lieu lui-même
D'un bouclier très-sur:
Je sais. je veux le croire,
Qu'il donne aux siens,
Et sa grâce et sa gloire,
Ses plus grands biens.

Non, ses mains bienfaisantes
Ne refusent jamais
Aux âmes innocentes
Ses dons les plus parfaits:
Majesté souveraine!
Heureux celui
Qui vous prend, dans sa peine
Pour son appui!

## **131.**—POUR LA FETE DE LA TOUS-SAINT.

Amis de Dieu, qui dans les Cieux,
Possédez une même gloire,
D'un même accord, en ces bas lieux
Nous célébrons votre victoire.
Les méchants éternellement
Seront plongés dans les supplices;
Et vous, perpétuellement,
D'un Dieu vous goûtez les délices. 2 f.

Pour des travaux courts et légers, Ah! quel bonheur inexprimable! Vivre, sans troubles, sans dangers, Dans une paix inaltérable! C'est là votre sort pour toujours; Ah! qu'il est doux! qu'il a de charmes! Pour nous, dans ces tristes séjours, Nous gémissons dans les alarmes. 2 f. Ah! quand viendra-t-il, l'heureux jour, Qui doit mettre fin à nos peines? Quand vous verrons-nous, Dieu d'amour? Quand viendrez-vous rompre nos chaînes? O vous, ses Saints, qui, dans le port, Ne craignez jamais le naufrage, Obtenez-nous un même sort: Que le Ciel soit notre héritage! 2 f.

#### **I32.**—GLOIRE DES SAINTS.

Chantons les combats et la gloire Des Saints nos illustres aïeux; Ils ont remporté la victoire, Ils sont couronnés dans les cieux; Il n'est plus pour eux de tristesse, Plus de soupirs, plus de douleurs; Ils moissonnent dans l'allégresse Ce qu'ils ont semé dans les pleurs.

Du ciel ils ont fait la conquête; Ils voient leur Dieu rempli d'attraits; Un seul jour nous faisons leur fête, Mais la leur ne finit jamais. Pour ses Saints Dieu n'a plus de voiles, Sa présence fait leur bonheur; Ils brillent comme autant d'étoiles, A l'entour de leur Créateur.

Là d'une splendeur éternelle Brillent les mai tyrs triomphants, Et dans une gloire immortelle Règnent les confesseurs constants; Les Vierges offrent leurs couronnes Les époux leur fidélité: Les riches montrent leurs aumônes, Et le pauvre sa piété.

Grands Saints vous êtes nos modèles, Nous serons vos imitateurs; Nous voulons vous être fidèles, Daignez être nos protecteurs. Puissions-nous, marchant sous vos traces, Etre toujours à Dieu soumis! Sollicitez pour nous ces grâces, Puisque vous êtes ses amis.

## 133.—DIALOGUE ENTRE HABITANTS DU CIEL ET CEUX DE LA TERRE

Demande.

Du séjour de le gloire, Bienheureux, dites-nous, Après votre victoire, Quels biens possédez-vous?

Réponse

Ces biens sont ineffables; Le cœur n'a point compris Quels trésors admirables Dieu garde à ses amis.

- D. Mais daignez nous instruire
  Du prix de vos vertus;
  Dites ce qu'on peut dire
  Du bonheur des élus.
- R. Loin du trouble et des larmes; Voir, aimer le Seigneur, En jouir sans alarmes, C'est là notre bonheur.
- D. Martyrs, dont le courage Triompha des bourreaux, Quel est votre partage Après de si grands maux?
- R. Tous, la couronne en tête, La palme dans les mains, Nous chantons la conquête Du Sauveur des humains.
- D. Docteurs, fameux oracles, Interprêtes des cieux: Par quels nouveaux miracles Dieu frappe-t-il vos yeux?
- R. Ah! quel bonheur extrême, D'aller en sûreté, Dans le sein de Dieu même Puiser la vérité!
- D. Vous humbles solitaires, Que l'Egypte a produits De vos travaux austères Quels sont enfin les fruits?

- R. Pour tous nos sacrifices
  Et nos saintes rigueurs.
  Un torrent de délices
  Vient inonder nos cœurs.
- D. Vous qui du riche avare Eprouviez les rigueurs. Compagnons de Lazare, Quelles sont vos douceurs?
- R. Nous sommes à la table
  Du roi de l'univers;
  Le riche impitoyable
  Est au fond des enfers.
- D. Et vous qu'un pain de larmes Nourrissait chaque jour, Quels sont pour vous les charmes Du céleste séjour?
- R. Une main secourable
  Daigne essuyer nos pleurs;
  Un repos désirable
  Succède à nos douleurs.
- D. Mais quelle est la durée D'un si charmant repos? Dieu l'a-t-il mesurée Sur celle de vos maux?
- R. Dieu, qui de nos souffrances Abrégea les moments, Veut que ses récompenses Durent dans tous les temps.

- D. Ah! daignez nous apprendre, En cet exil cruel, Quelle route il faut prendre Pour arriver au ciel.
- R. Si vous voulez nous suivre, Marchez en combattant, Et, sans cesser de vivre, Mourez à chaque instant.
- D. Mais la peine est extrême; Comment vivre toujours En guerre avec soi-même, Et mourir tous les jours?
  - R. Si la mort est affreuse, Le terme est plein d'appas; Une couronne heureuse, Pour de légers combats.
- N. B. Voyez les Nos. 55-67.

#### 134.—SUR LE CIEL.

Beau ciel! éternelle patrie,
Vous épuisez tous mes désirs;
Le monde, ses biens, ses plaisirs
N'ont plus rien qui me fasse envie.

Ref. Dieu d'amour!
Quand m'appellerez-vous au céleste séjour!

Ici, malgré ma vigilance, Toujours quelque infidélité; Mais, dans ce séjour enchanté, On aime, et jamais on offense.

Là, point de maux, point de souffrance; C'est le partage d'ici-bas: La vie est le temps des combats, Le ciel en est la récompense.

O mort, vient finir mes alarmes, Rends mon âme à son Créateur. Ah! la vie est-elle un bonheur, Quand on y verse tant de larmes?

O bonheur qui jamais ne lasse! O pure et douce volupté! Le Dieu d'éternelle beauté Se montre aux élus face à face.

Grand Dieu que j'adore et que j'aime, Vous ferez donc tout mon bonheur! Là vous remplirez tout mon cœur: Le ciel c'est Dieu, c'est Dieu lui-même.

Je t'entends: grand Dieu tu m'appelles; Encore un moment de travaux, Et je vais goûter le repos Et les délices éternelles.

#### 135.—POUR LE JOUR DES MORTS.

Ecoutez les voix lamentables
Et les soupirs des trépassés,
Qui se voyant si délaissés,
Jettent des cris si pitoyables :
Ref. Parents, amis secourez-nous;
Hélas! nous brûlons, hâtez-vous. fin.

J'entends, hélas! ces pauvres âmes, J'entends les soupirs, et les pleurs, J'entends les plaintes, les clameurs Qu'elles font au milieu des flammes.

O Dieu d'amour! ô notre Père! O centre unique de nos cœurs! Ah! quand verrons-nous vos splendeurs? Ah! que votre absence est amère!

Vous êtes mon père, où ma mère, Vous dit ailleurs ce pauvre enfant; Ayez pitié de votre sang; Soulagez-moi dans ma misère.

Soulagez-moi dans ma souffrance, Vous dit ce frère ou cette sœur; Etant cause de ma douleur, Procurez-moi la délivrance,

Ah! que nos douleurs sont cuisantes! Ah! que nos feux sont dévorants! Nos chers voisins, nos chers parents, Ecoutez nos plaintes pressantes.

Je suis ce compagnon fidèle, Qui vous aimai taut autrefois ; Ami, reconnaissez la voix De cet ami qui vous appelle.

Hélas! j'ai beau crier à l'aide, Personne ne vient au secours; A qui donc aurai-je recours! Nul ami pour moi n'intercède.

Ah! vous vivez dans l'abondance D'un bien que je vous ai laissé: Je m'en suis trop embarrassé; Prenez part à ma pénitence.

Moi qui n'ai ni père ni mère; Mort sans parents et sans amis, Vers qui porterai-je mes cris? Qui prendra part à ma misère? Chers inconnus, secourez-nous, &c.

Considérez un lit de flammes, Un gouffre de brasiers ardents, Un feu qui, comme par torrents, Inonde et pénètre nos âmes. Cœurs inhumains, &c.

Voyez nos maux, voyez nos peines, Soulagez-nous dans ces prisons; Vos jeûnes et vos oraisons Peuvent briser toutes nos chaînes. Amis de Dieu, &c.

### **I36.**—MEME SUJET.

Au fond des brûlants abîmes Nous gémissons, nous pleurons; Et pour expier nos crimes, Loin de Dieu nous y souffrons.

Hélas! hélas! Feu vengeur, de tes victimes, Les pleurs ne t'éteigneut pas.

A l'aspect de nos supplices, Chrétiens, attendrissez-vous : A nos maux soyez propices, O nos frères, sauvez-nous!

Hélas! hélas! Le ciel sans vos sacrifices, Ne les abrégera pas.

De ces flammes dévorantes Vous pouvez nous arracher; Hâtez-vous, âmes ferventes, Dieu se laissera toucher,

Hélas! hélas! De ces peines si cuisantes La fin ne vient-elle pas?

Grand Dieu, de votre justice Désarmez le bras vengeur; Que notre malheur finisse, Par le sang d'un Dieu Sauveur.

Hélas! hélas! Votre main libératrice Ne s'étendra-t-elle pas.

## QUATRIEME PARTIE

# CANTIQUES SUR L'EUCHARISTIE ET POUR LA CONFIRMATION.

## PREMIÈRE SECTION.

SUR LE MYSTERE DE L'EUCHARISTIE.

#### 187.—POUR LA FETE DIEU.

Chantons le mystère adorable
De ce grand jour;
Chantons le don inestimable
Du Dieu d'amour.
A seconder nos saints accords
Que tout s'empresse,
Qu'au loin tout éclate en transports
D'une vive allégresse.

Que l'éclat, la magnificence,
Ornent ces lieux;
Que tout adore la présence
Du Roi des cieux:
Que pour répondre à ses faveurs,
Sur son passage,
Nos voix, nos âmes et nos cœurs,
Lui rendent leurs hommages.

Ce Dieu toujours plein de tendresse Pour les mortels,

S'immole en leur faveur sans cesse, Sur nos autels:

Peu content d'un bonheur si doux, L'amour l'engage

A se donner lui-même à nous, Souvent, et sans partage

Consacrez-lui vos voix naissantes, Tendres enfants

Et de vos âmes innocentes Le doux encens:

On doit l'aimer dans tous les temps Dans tous les âges;

Mais surtout de nos premiers ans, Il aime les hommages.

DIVIN JÉSUS, BONTÉ SUPRÊME, Comblez nos vœux:

Ah! descendez, venez vous-même Nous rendre heureux;

\*Daignez grand Dieu, de vos bienfaits Remplir nos âmes:

Qu'elles ne brûlent désormais Que de vos saintes flammes.

Honneur, amour, louange et gloire Au rédempteur; Qu'à jamais vive sa mémoire

Dans notre cœur.

\*Daignez &c.

## 138.—INSTRUCTION SUR L'EUCHA-RISTIE.

O l'auguste Sacrement, Où Dieu nous sert d'aliment J'y crois présent Jésus-Christ, Puisque lui-même l'a dit.

Aux prêtres donnant sa loi, Il dit: FAITES COMME MOI: C'est mon corps livré pour vous, C'est mon sang buvez-en tous.

Dans la consécration, Le prêtre parle en son nom; Aussitôt et chaque fois Jésus se rend à sa voix.

Ainsi sans quitter le ciel, Il réside sur l'autel. Il fait ici son séjour, Pour contenter son amour.

Le pain, le vin n'y sont plus; C'est le vrai corps de Jésus. Son corps tient le lieu du pain; Son sang tient le lieu du vin.

Il en reste la couleur La rondeur, le goût, l'odeur; Mais sous ces faibles dehors, On a son sang et son corps. Ne demandons pas comment; Soumettons-nous seulement. Si nos sens peuvent errer, La foi doit nous rassurer.

Dans chaque hostie il s'est mis A la façon des esprits; On ne le partage point; Il est tout en chaque point.

Egalement on reçoit, Sous quelque espèce qu'il soit, Avec sa divinité Toute son humanité.

Qui le prend indignement, Mange et boit son jugement. C'est le crime de Judas, Le plus noir des attentats.

Qui lui prépare son cœur, Trouve en lui son vrai bonheur : S'unissant à Jésus-Christ, Il devient un même esprit.

JESUS EST LE ROI DES ROIS, Adorons-le sur la croix; Adorons-le dans le ciel; Adorons-le sur l'autel.

Adorons, louons, aimons, Le Seigneur dans tous ses dons ; Surtout, n'oublions jamais L'abrégé de ses bienfaits.

#### IS9.—MEME SUJET.

Par les chants les plus magnifiques, Sion, célèbre ton Sauveur; Exalte dans tes saints cantiques, Ton Dieu, ton chef et ton pasteur. Redouble aujourd'hui pour lui plaire Tes transports tes soins empressés; Jamais tu n'en pourras trop faire, Tu n'en feras jamais assez.

Ouvre ton cœur à l'allégresse, A tout le feu de tes transports, Lorsque son immense largesse Trouve elle-même ses trésors; Près de consommer son ouvrage, Il consacra son dernier jour A te laisser ce tendre gage Qui mit le comble à son amour.

Offert sur la table mystique, L'Agneau de la nouvelle loi; Termine enfin la Pâque antique Qui figurait le nouveau roi: La vérité succède à l'ombre, La loi de crainte se détruit; La clarté chasse la nuit sombre, La loi de grâce s'établit.

Jésus de son amour extrême Veut éterniser le bienfait; Ce que d'abord il fit lui-même, Le prêtre à son ordre le fait: Il change, ô prodige admirable Qui n'est aperçu que des cieux! Le pain en son corps adorable, Le vin en son sang précieux.

L'œil se méprend, l'esprit chancelle, Il cherche d'un Dieu la splendeur, Mais, toujours ferme, un vrai fidèle Sans hésiter voit son Seigneur. Son sang pour nous est un breuvage, Sa chair devient notre aliment; Les espèces sont le nuage Qui nous le couvre au sacrement,

On voit le juste et le coupable S'approcher du banquet divin, Se ranger à la même table, Pour prendre part au même festin : Chacun reçoit la même hostie; Mais qu'ils diffèrent dans leur sort! Le juste tremble, et boit la vie! L'impie affronte et boit la mort?

Au secours de notre misère, Jésus se livre entièrement: Dans la crèche il est notre frère. Et sur l'autel notre aliment: Quand il mourut sur le calvaire, Il fut rançon pour le pécheur; Triomphant dans son sanctuaire, Il est du juste le bonheur. JE TE SALUE, O PAIN DE L'ANGE, Aujourd'hui pain du voyageur! Toi que j'adore et que je mange, Ah! viens soutenir ma langueur. Loin de toi, l'impur, le profane, Pain réservé pour les enfants: Mets des élus, céleste manne, Objet seul digne de nos chants!

Honneur, amour, louange et gloire Te soient rendus, ô bon pasteur! Vis à jamais dans ma mémoire, Sois toujours gravé dans mon cœur. O pain des forts, par ta puissance, Soulage mon infirmité: Fais, qu'engraissé de ta substance, Je règne dans l'éternité.

## I40.—BIENFAITS DE JÉSUS-CHRIST DANS L'EUCHARISTIE.

Chantons l'ineffable tendresse De Jésus l'innocent agneau; On en vit jamais de si beau; Aimons-le, son amour nous presse.

Ref. Ah! doux agneau pour des pécheurs, Au milieu des douleurs, Quand tu te sacrifies, Hélas! pour tes bienfaits Quel cœur pourrait jamais, Ne pas te chérir pour la vie? fin. En expirant sur le calvaire, L'agneau paya notre rançon: Il mérita notre pardon, Et nous fit amis de son Père. Ah! doux, etc.

Victime éternelle et propice Pour les péchés de chaque jour, Entre les bras de son amour Jésus nous offre en sacrifice. Ah! doux, etc

Si le pécheur dans sa malice, Souvent provoque un Dieu vengeur, La bonté de notre Sauveur Retient les coups de sa justice. Ah! doux, etc.

Ses trésors, source inépuisable, Sont ouverts à tous nos besoins; Et jamais, dans ses tendres soins, Il ne délaisse un misérable. Ah! doux, etc.

Peu content d'un amour si tendre, L'agneau nous présente son corps; Il nous nourrit du pain des forts, Et du sang qu'il daigne répandre. Ah! doux, eto

Objets si chéris de son zèle, Comblés des dons de son amour, Offrons-lui, par un saint retour, Offrons-lui tous un cœur fidèle. Ah! doux, etc. Ah! doux agneau que désormais, Vaincu par tes attraits, Jamais je ne t'oublie; Hélas! pour tant d'amour, Oui, je veux, dès ce jour, M'attacher à toi pour la vie.

#### SECONDE SECTION.

#### EXERCICE DURANT LA SAINTE MESSE.

## 141.—DEPUIS LE COMMENCEMENT DE LA MESSE JUSQU'AU SANCTUS.

C'est Dieu qui descend sur la terre, Non tel qu'il y vint autrefois, Au bruit horrible du tonnerre, Au peuple Hébreux donner des lois.

Non sous la figure terrible D'un chérubin étincelant, Et tel qu'il se rendit sensible Aux yeux d'un prophète tremblant.

C'est le même Dieu qui gouverne Et qui créa tout l'univers, Dont l'œil perçant voit et discerne Jusqu'au fond des cœurs et des mers, Sous le saint voile du mystère, Par un excès de sa bonté, Il se donne à nous, il modère L'éclat de sa divinité.

Quelle race prédestinée, Dans aucun temps, dans aucun lieu, Fut jamais assez fortunée Pour jouir ainsi de son Dieu?

Victime digne de son père, Le fils de Dieu meurt sur la croix; Et, dans notre auguste mystère, Il s'offre une seconde fois.

Tout à la fois victime et prêtre, D'un sacrifice non sanglant Tous les jours il daigne renaître, Sur nos autels en s'immolant.

Dieu puissant, Dieu vengeur du crime! Désarme ta sévérité; Le sang d'une telle victime, N'a-t-il donc pas tout racheté?

Il nous invite, il nous engage A ce délicieux festin; Son propre sang est un breuvage, Et son corps adorable un pain.

Loin tout profane, tout impie; Audacieux n'entends-tu pas Cette voix tonnante qui crie, Et te menace du trépas?

## **I42.**—DEPUIS LE SANCTUS JUSQU'AU PATER.

AIR: Compagne de ma tendre enfance.

Silence, ciel, silence, terre, Le plus redoutable mystère Sur cet autel et sous nos yeux s'opère, L'Eternel descend en ces lieux. Des cieux.

Prosternons-nous, rendons hommage A ce Dieu que l'amour engage, A nous donner de son amour le gage; Rendons-lui, par un prompt retour, Amour.

SANS NUL ÉCLAT, No. 168 4me couplet. DIVIN JÉSUS, BONTÉ SUPRÊME, page 202.

#### 143.—MÊME SUJET.

Voici Jésus, voici l'Agneau divin Qui s'est livré pour les péchés du monde; Il vient à nous, secondons son dessein, Que notre amour à son amour réponde.

Je reconnais en vous un Dieu Sauveur, Quoique caché sous un obscur nuage; Vous y gardez toute votre grandeur, Et de nos cœurs vous méritez l'hommage. Que vous rendrai-je, ô Dieu, pour tant d'amour? Vous donnez tout, en vous donnant vous-même Je ne saurais vous marquer mon retour. Mais vous savez, Seigneur, que je vous aime.

### 144.—MÊME SUJET.

AIR: Jésus paraît en vainqueur.

Jésus descend sur l'autel,
Le Seigneur, l'Eternel,
Le Verbe l'Emmanuel,
Jésus descend sur l'autel,
Le soutien, le seul bien du mortel;
Soustrait à nos yeux, sans quitter les cieux,
Il vient en ces lieux
Pour nous rendre tous heureux;
Espérons, croyons, adorons, aimons,
Présentons des cœurs contrits pour dons.

## I45.—MÊME SUJET.

Il est présent, mortel, sur cet autel Ton Dieu, quel spectacle!

Adore-le, pécheur, ce doux Sauveur Vient pour ton bonheur.

Prodige étonnant! ô miracle!

Mon Dieu, dans ce saint tabernacle,
Témoigne son amour,
Et chaque jour, attend mon retour!

Hé! quoi! la majesté, la sainteté
La grandeur suprême,
Descend du haut des cieux, dans ces bas lieux,
Pour nous rendre heureux!
O amour! ô tendresse extrême!
Faut-il que ta volonté même
Te porte à t'abaisser,
Pour engager le monde à t'aimer.

### 146.—MÊME SUJET.

Le voilà le Roi de gloire:
Sur l'autel il est présent.
Sans le voir, je veux le croire;
Sa parole est mon garant,
A l'homme il se fit semblable,
O profond abaissement!
Il veut encore à sa table,
Se faire notre aliment,

O victime salutaire!
O Jésus, verbe incarné!
Votre sang sur le calvaire,
Pour nos crimes fut versé.
Sur l'autel il coule encore,
Il coule pour le pécheur.
Sang d'un Dieu! je vous adore:
Coulez, et lavez mon cœur.

#### 147.—MEME SUJET.

Sur cet autel, ah! que vois-je paraître?
Le roi des cieux, Jésus mon maître
Sur cet autel: sainte victime!
Vous expiez mon crime
Sur cet autel.

De tout mon cœur dans ce divin mystère, Je vous adore et vous révère, De tout mon cœur : bonté suprême ! Que toujours je vous aime, De tout mon cœur.

Tout est en feu sur ce tione de grace; Lorsque mon cœur est tout de glace Tout est en feu : divine flamme, Brûlez, brûlez mon âme; Tout est en feu.

> JESUS EST LE ROI DES ROIS, page 258. JE TE SALUE, O PAIN DE L'ANGE, page 261.

## 148.-MÊME SUJET

Ref. O Roi des cieux, Vous nous rendez tous heureux; Vous comblez tous nos vœux En résidant pour nous dans ces lieux. fin. Prodige d'amour! dans ce séjour Vous vous immolez pour nous chaque jour; A l'homme mortel Vous offrez un aliment éternel.

Seigneur, vos enfants reconnaissants Sont pénétrés des plus doux sentiments; Leurs cœurs, sans retour, Veulent brûler du feu de votre amour.

Chantons tous en chœur: AMOUR, HONNEUR A JÉSUS NOTRE AIMABLE RÉDEMPTEUR!
Chantons à jamais
De son amour les éternels bienfaits.

### 149.—MÊME SUJET.

Ref. Honneur, hommage
Au seul au vrai Dieu,
Sans cesse, d'âge en âge,
Au ciel, en tout lieu. fin.

Près de sa puissance rien n'est grand; Tout, en sa présence, est néant.

De la terre entière tous les dieux Sont cendre et poussière, à ses yeux.

258. 261.

## 150.—MÊME SUJET.

Chantez, Anges, chantez, exprimez la tendresse
De Jésus immolé pour l'amour des pécheurs.
Immolé pour l'amour des pécheurs;
Venez nous animer de votre douce ivresse;
A vos feux unissez nos cœurs,
Unissez nos cœurs,
A vos feux unissez, à vos feux unissez nos cœurs,
A vos feux unissez nos cœurs.

Mortels, prosternez-vous; dans un humble silence.

Adorez votre Roi que se cache à vos yeux,
Votre Roi qui se cache à vos yeux;
Révérez ses grandeurs, exaltez sa puissance,
Imitez les esprits heureux;
Les esprits heureux,
Imitez les esprits, imitez les esprits heureux,
Imitez les esprits heureux.

## 151.-MÊME SUJET.

Chantons, louons ce grand mystère, Chantons, un Dieu vient parmi nous. Son sang va couler sur la terre; Comme il coule, ce sang si doux! Comme il coule (2 f.) ce sang si doux! \*Coule, coule, sang du Sauveur : Brûle, brûle, enflamme mon cœur, Et l'immole au Seigneur. (2 f.) fin. Tandis que les élus élevés dans la gloire,

S'enivrent de ton bonheur;
Lance, lance sur nous Seigneur,
Les feux de leur ferveur. (2 f.) \*Coule, etc.

Chantons, célébrons les louanges,
Chantons l'amour de notre Roi:
Son feu saint consume les anges:
Comme il coule ce feu dans moi!
Comme il coule (2 f.) ce feu dans moi!
Coule, coule, feu du Sauveur,
Brûle, brûle, enflamme mon cœur,
Et l'immole au Seigneur. (2 f.)

is.

rs,

ole

Qu'il est bon notre Roi! exaltez sa clémence, Mortels, son sang est à vous:

Verse, verse ce sang pour nous,

O Jésus, tendre époux. (2 f.).

Coule, coule, rien n'est si doux:

Coule, coule, sang de l'Epoux,

Et répands-toi sur nous. (2 f.)

# 152.—POUR LA CONSÉCRATION ET LA COMMUNION.

1.— Une Voix. Abaisse les cieux,
O Jésus! Dieu de clémence!
Abaisse les cieux,
Viens et descends dans ces bas lieux.

Le Chœur. Abaisse les cieux, etc.

Une Voix. \*\*Viens! viens! daigne exaucer [nos vœux:

Le Chœur. Dieu de clémence!

Une Voix. Viens! viens! tu nous rendras heureux:

Le Chœur. Dieu de clémence! Viens! viens! viens! (2f.)

Le Chœur. De Jésus à jamais Chantons, chantons la clémence, Chantons, chantons les bienfaits.

2.—Une Voix. O Dieu rédempteur,

Mon amour, mon espérance!

O Dieu rédempteur,

Viens! viens! et descends dans

[mon cœur.

Le Chœur. O Dieu rédempteur, Une Voix. \*\*Viens!! &c. De Jésus, &c. 3.—Une Voix. Viens, ô Dieu d'amour,
Que j'appelle avec instance:
Viens, ô Dieu d'amour,
Te donner à moi sans retour.
Le Chœur Viens, ô Dieu d'amour, &c.
Une Voix. \*\*Viens! viens! &c. De Jésus, &c.

### 153.—POUR LA COMMUNION.

#### GRANDEUR DU BIENFAIT DE LA STE COMMUNION.

Par un amour extrême, Etant près de mourir, Vous vous donnez vous-même, Jésus pour nous nourrir,

Ref. O banquet admirable,
O divin mets!
Mets le plus agréable
Qui fut jamais! fin.

Comment à votre table, Daignez-vous, ô Seigneur, Inviter un coupable? Recevoir un pécheur!

L'auteur de la nature Descendre de son rang! Nourrir sa créature De son corps, de son sang! Quand Dieu ferait aux anges Une telle faveur, Auraient-ils des louanges Dignes de sa grandeur?

Ce don plein d'excellence N'eût-il été donné Qu'à l'état d'innocence, On serait étonné.

Un don si grand surpasse L'effort de notre amour; Pour cette insigne grâce, Nous n'avons nul retour.

#### 154.—MEME SUJE T.

O faveur inestimable
De Jésus parfait amant!
Lui-même, à la sainte table,
Veut être notre aliment.
Ref. Ah! qu'il est tendre
Ce cher époux!
D'aimer ses attraits peut-on se défendre
D'aimer ses attraits si charmants, si doux?

Il se donne sans partage, A l'homme ingrat et pécheur : Que pourrait-il d'avantage, Pour gagner tout notre cœur. Il veut s'unir à nos âmes. Pour les élever aux cieux; Nous consumant dans ses flammes, Il nous transforme en des dieux.

Pour combler ce grand ouvrage De son amour pur et vif, Il prend sur lui l'esclavage; Il se fait notre captif.

Cherchons dans ce pain de vie Notre force et notre appui. De son Dieu l'âme nourrie Ne doit vivre que pour lui.

## 155.—DOUCEURS DE LA STE. COMMUNION.

Il n'est rien de si délectable Que de s'approcher de cette table Où Jésus fait son festin, Dont lui-même est le mets divin.

A manger son corps véritable, Le cœur pur trouve un goût ineffable; Dans ce céleste banquet, Il nous offre un bonheur parfait.

Je le sais par expérience; Aujourd'hui sa divine présence A tout inondé mon cœur De la plus charmante douceur. Plus on prend cette nourriture, Plus la vertu croit et devient pure : Ah ! recevons donc souvent Cet adorable sacrement.

## 156.—PIEUX SENTIMENTS ENVERS J.-C. AVANT LA STE. COMMUNION.

Tu vas remplir le vœu de ta tendresse, Divin Jésus, tu vas me rendre heureux. O Sainte amour! délicieuse ivresse! Dans ce moment, mon âme est toute en feu.

Ne tarde plus mon adorable père! Ne tarde plus à venir dans mon cœur; Rien, sans Jésus, ne peut le satisfaire; Tout autre object est pour lui sans douceur.

Divin époux! tu descends dans mon âme; C'est aujourd'hui le plus beau de mes jours. Que tout en moi se ranime et s'enflamme; Mon doux Jésus! je t'aimerai toujours.

Il est à moi, ce Dieu si plein de charmes, Mon bien-aimé, mon aimable Sauveur. Echappez-vous de mes yeux, douces larmes; Coulez, coulez, annoncez mon bonheur.

Que ce bonheur est grand, incomparable! Du saint amour je ressens les langueurs: De ce beau feu si pur, si désirable Ah! qu'à jamais je goûte les douceurs.

## 157.—MÊME SUJET

Le voici l'agneau si doux, Le vrai pain des anges : Du ciel il descend pour nous, Adorons-le tous.

> C'est un tendre Père, C'est le bon Pasteur, Un ami sincère, C'est notre Seigneur.

C'est l'amour Suprême Trésor de vertus; C'est le ciel lui-même, Puisque c'est Jésus.

C'est la sainte Hostie, Le vrai pain des cieux, D'éternelle vie Gage précieux.

Céleste modèle D'aimable douceur, Tous il nous appelle, Courons à son cœur.

Au meilleur des pères Ah! venons ouvrir Toutes nos misères, Qu'il veut secourir. Disons-lui nos peines, Toutes nos douleurs; Il rompra nos chaînes, Tarira nos pleurs.

## 158.—DÉSIRS DE LA STE. COMMUNION

Mon âme vous désire,
Jésus mon tendre époux;
Pour vous seul je soupire,
Je veux n'aimer que vous.
Jésus, ma douce vie,
Mon aimable Sauveur,
Ah! venez, je vous prie,
Ah! venez dans mon cœur.

Votre double nature, O Jésus, homme et Dieu! Devient la nourriture De l'homme en ce bas lieu.

Offert en sacrifice, Présent au sacrement, De Dieu l'Agneau propice, De l'homme est l'aliment.

L'homme votre chair mange Sous l'espèce du pain En votre sang se change, Sur nos autels, le vin. Pain qui nous fortifie, Pain descendu du ciel; Vin qui nous vivifie, Qui rend l'homme immortel.

Mon âme est affamée, De ce pain tout divin; Elle est tout enflammée Du désir de ce vin.

Cher époux de mon âme, O mon divin Jésus; Répondez à ma flamme, Venez, ne tardez plus.

Je ne puis plus attendre, Quel long retardement! Seigneur! daignez m'entendre, Finissez mon tourment.

C'est fait; je vois paraître Mon Dieu qui vient à nous. Venez, changez notre être, Transformez-nous en vous.

#### 159.—MEME SUJET.

Venez, ô le Dieu de mon âme!
Pourquoi tardez-vous si longtemps,
A rendre mes désirs contents,
Par la douceur de votre flamme?
Ref. O mon Jésus! ô doux Sauveur!
Venez et régnez dans mon cœur.

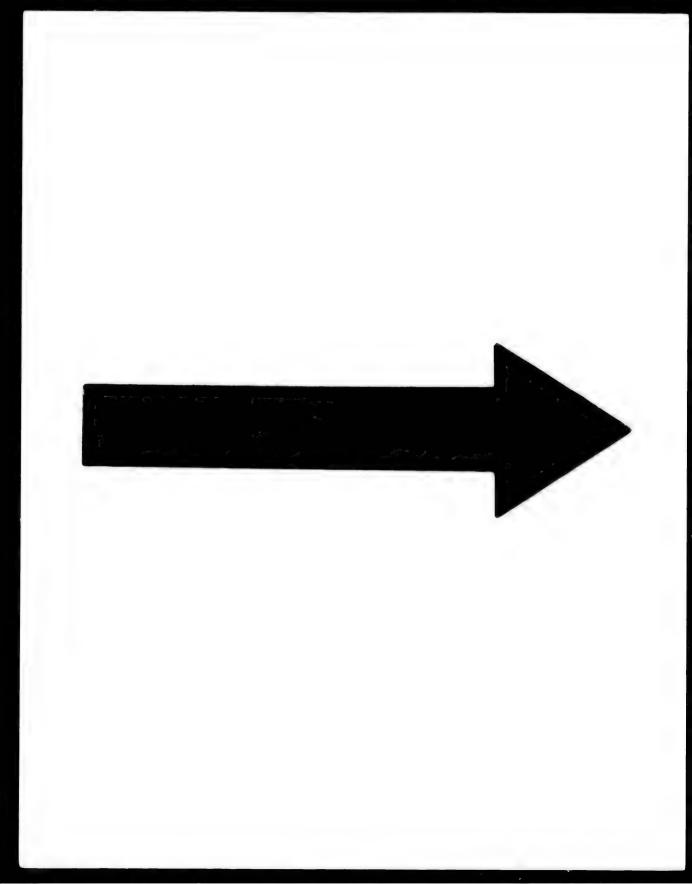



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

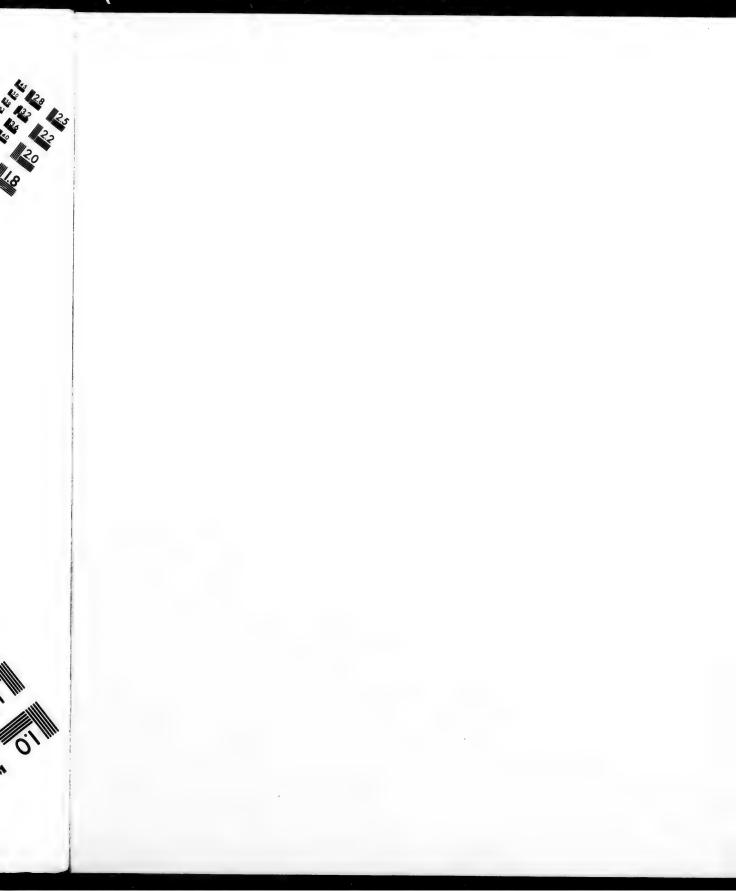

Le bonheur de votre présence Fait mon plus doux contentement; Et ce m'est un rude tourment, De souffrir longtemps votre absence.

Hâtez-vous, Seigneur, de me rendre Les doux attraits de votre amour; Pressez votre aimable retour; Venez, mon Dieu, sans plus attendre.

Quoique le monde me présente De biens, de plaisirs, et d'honneur; Hélas! vous le savez, Seigneur, Rien hors de vous ne me contente.

Vous êtes la vie, et la voie, Qui conduit au parfait bonheur; Où pourrait-on, sans vous, Seigneur, Trouver une solide joie!

Jésus! mon bonheur véritable, Remplissez mes justes désirs; Ecoutez mes tendres soupirs, Que je me place à votre table!

Jésus, manne des cieux, page 109.

#### 160.--MEME SUJET.

Allons au banquet divin!
Le Seigneur nous invite à sa table:
Allons au banquet divin!
Sa chair sera le mets du festin. (fin.)

Venez, dit-il, vous qui gémissez, Vous que le poids des douleurs accable; Les mets sont tous préparés; Venez, et vous serez soulagés. Allons.

Loin de ces biens que j'attends
Dans un exil long et déplorable,
Entre des sentiers glissants,
Je sens mes pas faibles, chancelants.
D'un Dieu l'aliment délicieux,
Son corps sacré, son sang adorable,
Me rendent plus courageux,
Me donnent l'e-poir le plus heureux.
Allons.

O prodige de bonté!
D'un Dieu pour nous tendresse ineffable!
Sacrement de charité!
Lien d'amour! signe d'unité!
Voulez-vous vivre?.....ici vous vivrez,
A Dieu l'homme ici devient semblable;
En lui vous demeurerez;
En vertus tous les jours vous croîtrez. Allons.

### 161.—MEME SUJET.

Mille fois mon cœur vous désire,
O mon Jésus! hélas! quand viendrez-vous!
Etre sans vous, est un martyr:
Venez donc, (2 f.) ô mon cher époux.

Je sens une tiédeur extrême, Amour! sans vous je languis nuit et jour; Si vous voulez que je vous aime. Venez donc (2 f.) m'embrâser d'amour.

Je suis la brebis égarée, O bon pasteur, préservez-moi des loups; Sans vous je serai dévorée; Venez donc (2 f.) me loger chez vous.

Je suis un aveugle qui crie:

"Seigneur Jésus! ayez pitié de moi;

"Fils de David, fils de Marie,

"Que je voie, (2 f.) augmentez ma foi."

Je suis un malade incurable; Mais d'un seul mot vous pouvez me guérir; Sans vous, médecin charitable, C'en est fait, (2 f.) je m'en vais meurir.

Je suis, Seigneur, je suis indigne, De m'approcher de la communion; Dites un mot, j'en serai digne, Et venez (2 f.) jusqu'en ma maison. Venez, mon ami véritable,
Mon cher trésor, mon unique bonheur;
Sans vous je serai misérable,
Venez donc, (2 f.) entrez dans mon cœur.

### 162.--ACTES POUR LA COMMUNION.

AIR: Ce bas séjour.

Divin Jésus, mon Sauveur adorable, Au sacrement je vous renferme en moi; C'est votre corps, votre sang véritable : Et rien ne peut ravir cette foi.

Je reconnais, ô grand Dieu, ma misère, Vous êtes tout, et moi je ne suis rien: Je vous adore en ce divin mystère, Où vous m'offrez la source de tout bien.

Dieu de mon cœur, hélas! est-il possible Que je vous aie offensé tant de fois! J'en ai, Seigneur, un regret très-sensible, Plutôt mourir que d'enfreindre vos lois.

Dieu de bonté, faites que je vous aime, Que je réponde à cet amour sacré; Par pur amour vous vous donnez vous-même, Que de ce feu mon cœur soit pénétré.

Un cerf lassé dans une soif pressante, Cherche les eaux avec empressement! Divin Sauveur! mon âme languissante Vers vous soupire encore plus ardemment.

Je Ame

 $\mathbf{H}$ 

Ah !

Tous

Ti

C'est Ce

Parl

Mon

Espr Qu

Je ne

De n

 $\mathbf{II}$ 

Qui d Si

C'est

Il vei

Qu'el

Ce co

Po

Die Prene

### 163.--MEME SUJET.

#### AVANT LA COMMUNION

Mon bien-aimé ne paraît pas encore!
Trop longue nuit dureras-tu- toujours?
Nuit que j'abhorre, hâte ton cours;
Rends-moi Jésus, ma joie et mes amours;
Pour être heureux je n'attends que l'aurore.

De ton flambeau déjà les étincelles ; Astre du jour, raniment mes désirs ; Tu renouvelles tous mes soupirs ; Servez mes vœux, avancez mes plaisirs ; Anges du Ciel, portez-moi sur vos ailes.

Je t'aperçois asile redoutable Où l'Eternel descend de sa grandeur; Temple adorable du Rédempteur: Si dans tes murs il voile sa splendeur, Ce Dieu d'amour n'en est que plus aimable.

Sans nul éclat le Sauveur va paraître; Sur cet autel est-ce lui que je vois? Est ce mon Maître? est-ce mon Roi? Laissez, mes yeux, laissez agir ma foi; Un œil chrétien ne peut le méconnaître.

#### APRÈS LA COMMUNION.

Du Roi des rois je suis le tabernacle; Quoi! de mon âme un Dieu devient l'époux! Charmant spectacle! espoir trop doux! Rendez, grand Dieu! mon cœur digne de vous; Vous pouvez seul opérer ce miracle. Je m'attendris sans trouble et sans alarmes! Amour divin, je ressens tes langueurs.
Heureuses larmes! aimables pleurs!
Ah! que mon cœur y trouve de douceurs!
Tous vos plaisirs, mondains, ont moins de charmes.

Tristes penchants, malheureux fruits du crime, C'est vous qu'il veut que j'immole à son choix; Ce Dieu m'anime: suivons ses lois. Parlez, Seigneur, j'écoute votre voix; Mon cœur est prêt, nommez-lui la victime.

ore.

able.

poux!

de vous;

Ce pain des forts soutiendra mon courage; Esprits malins, de mon bonheur jaloux, Que votre rage vous arme tous; Je ne crains point vos plus terribles coups; De ma victoire un Dieu devient le gage.

Il me remplit d'une douce espérance Qui doit me suivre au-delà du trépas. Si ta puissance soutient mon bras; C'est peu pour lui d'animer mes combats; Il veut encore être ma récompense.

Pour un pécheur que sa tendresse est grande Qu'elle mérite un généreux retour! Dieu quelle offrande pour tant d'amour! Prenez mon cœur je vous l'offre en ce jour...... Ce cœur suffit, c'est tout ce qu'il demande.

# **I64.**—BONHEUR DE L'AME QUI POSSÈDE J.-C. DANS SON CŒUR.

AIR: Tu vas remplir, ou Air nouveau.

Qu'ils sont aimés, grand Dieu, tes tabernacles, Qu'ils sont aimés et chéris de mon cœur! Là, tu te plais à rendre tes oracles, La foi triomphe, et l'amour est vainqueur.

Qu'il est heureux celui qui te contemple, Et qui soupire au pied de tes autels! Un seul moment qu'on passe dans ton temple. Vaut mieux qu'un siècle au palais des mortels.

Je nage au sein des plus pures délices; Le ciel entier, le ciel est dans mon cœur. Dieu de bonté, de faibles sacrifices Méritaient-ils cet excès de bonheur?

Autour de moi les anges en silence D'un Dieu caché contemplent la splendeur : Anéantis en sa sainte présence, O chérubins, enviez mon bonheur.

Et je pourrais à ce monde qui passe Donner un cœur par Dieu même habité! Non, non mon Dieu, je puis tout par ta grâce; Dieu, sauve-moi de ma fragilité!

En souverain règne, commande, immole; Règne surtout par le droit de l'amour. Adieu plaisirs; adieu, monde frivole; A Jésus seul j'appartiens sans retour.

# 165.—ACTION DE GRACES APRÈS LA COMMUNION.

O que je suis heureux!
J'ai trouvé celui que j'aime:
O que je suis heureux!
Je tiens le Roi des cieux.
Il est présent dans moi-même,
Quoiqu'il se cache à mes yeux:
Je tiens celui que j'aime:
O que je suis heureux!

eles,

nple

tels.

âce;

D'où me vient ce bonheur,
Quoi! mon Dieu me rend visite!
D'où me vient ce bonheur,
D'où me vient cet honneur?
Dieu chez moi qui ne mérite
Que d'éprouver sa rigueur:
Mon Dieu me rend visite;
D'où me vient ce bonheur?

Cieux! qu'avez-vous de plus?
J'ai vos biens et votre gloire:
Cieux! qu'avez-vous de plus?
J'ai tout en mon Jésus.
Il est vrai qu'il me faut croire,
Et qu'il cache ses vertus:
Mais j'ai toute sa gloire;
Cieux! qu'avez vous de plus?

Embrasez-vous, mon cœur, J'ai mon Dieu dans ma poitrine : Embrasez-vous, mon cœur, D'amour pour mon Sauveur. En sa présence divine, Je me fonds tout en douceur, Un Dieu dans ma poitrine! Embrâsez-vous, mon cœur.

Silence, tous mes sens!

Ecoutez le divin maître;

Silence, tous mes sens!

Ses oracles sont glands.

Devant lui tâchez tous être

Comme morts, sans mouvements.

Ah! parlez, divin maître!

Silence, tous mes sens.

Je n'ai point de retour,
O Jésus, pour cette grâce;
Je n'ai point de retour
Digne de vetre amour.
Faites que tout, en ma place,
Vous bénisse nuit et jour.
Pour cette insigne grâce,
Je n'ai point de retour.

Guérissez mes péchés,
Médecin très charitable;
Guérissez mes péchés,
Coupez et retranchez.
Sans vous je suis incurable:
Car mes maux sont trop cachés:
Médecin charitable,
Guérissez mes péchés.

Régnez, ô doux Jésus:

Dans mon âme et mes puissances;

Régnez, ô doux Jésus:

Je ne résiste plus.

Pardonnez-moi mes offenses,

J'en suis contrit et confus:

Dans toutes mes puissances,

Régnez, ô doux Jésus.

## 166.—MÊME SUJET

Rendons nos vœux et nos louanges
A l'immortel;
L'homme est nourri du pain des anges,
A son autel.

Ref. Que ce pain est délicieux!
Chantons sans cesse:
"Vive Jésus, le Roi des cieux,
"Qui jusqu'à nous s'abaisse."! fin.

Mortels, ne portons plus d'envie Aux bienheureux : Ici nous possédons la vie, Aussi bien qu'eux. Que ce pain.

D'où me vient, ô bonté suprême, Ce grand bonheur? Quoi! vous nourrissez de vous-même Un vil pécheur! Que ce pain. La brebis prend pour nourriture
Son vrai pasteur;
Le ciel repaît la créature,
Du créateur. Que ce pain

Bénis donc sans cesse, ô mon âme, Ce Dieu charmant; Pour toi le beau feu qui l'enflamme Est consumant. Que ce pain.

Que peut-il faire davantage,
En ce grand jour,
Que de se donner pour le gage,
De son amour.
Que ce pain.

## 167.—MÊME SUJET.

AIR: Le point du jour.

En ce beau jour,

Mon doux Jésus, dans sa tendresse extrême,
Descend de la céleste cour;
De mon cœur il fait son séjour,
Et m'unit à son être même,
En ce beau jour.

En ce beau jour;
Le plus heureux, le plus doux de ma vie,
Je me consacre sans retour, "NITH
Par les nœuds du plus saint amour,
Au cœur de Jésus, de Marie,
En ce beau jour.

En ce beau jour,
O bienheureux que la gloire environne,
Obtenez aussi qu'à mon tour
Je goûte un peu de cet amour
Qui vous mérita la couronne,
En ce beau jour.

ain

nin.

ain.

En ce beau jour,
Jusqu'à la fin de ma courte carrière,
Pour célébrer son doux retour,
Je veux m'unir au Dieu d'amour,
O Jésus, mon sauveur, mon père,
En ce beau jour,

En ce beau jour,
Tendres amis, vous tous, ô divins anges,
Je ne puis payer de retour
Tant de bonté du Dieu d'amour;
Offrez-lui pour moi des louanges.
En ce beau jour.

# 168.—MÊME SUJET.

Chantons en ce jour

Jésus et sa tendresse extrême,
Chantons en ce jour

Et ses bienfaits et son amour.

Il a daigné lui-même
Descendre dans nos cœurs;
De ce bonheur suprême
Célébrons les douceurs!

O Dieu de grandeur!
Plein de respect je vous révère,
O Dieu de grandeur,
J'adore dans vous mon Seigneur.
Si ce profond mystère
Vient éprouver ma foi,
C'est l'amour qui m'éclaire
Et vous découvre en moi.

Aimons le Seigneur,
Ne cherchons jamais qu'à lui plaire;
Aimons le Seigneur,
Il fera seul notre bonheur.
Ami le plus sincère,
Généreux bienfaiteur,
Il est plus, il est père:
Donnons-lui notre cœur.

D

 $\mathbf{C}_0$ 

Pour tous vos bienfaits, Que vous offrir, ô divin maître? Pour tous vos bienfaits, Je me donne à vous pour jamais. En moi je sentis naître Les transports les plus doux, Quand je pus vous connaître Et m'attacher à vous.

O Dieu tout-puissant,
Par ta divine providence,
O Dieu tout-puissant,
Conserve mon cœur innocent.
Dès ma plus tendre enfance
Tu guidais tous mes pas;
Soutiens mon innocence,
Couronne mes combats.

# 169,—RÉSOLUTIONS APRÈS LA COMMUNION.

Le monde en vain par ses biens et ses charmes Veut m'engager à vivre sous sa loi: Mais pour me vaincre il faut bien d'autres armes; Je ne crains rien; Jésus est avec moi,

Venez, venez, puissances de la terre, Déchaînez-vous pour me ravir ma foi; Quand de concert vous me feriez la guerre, Je ne crains rien; Jésus est avec moi.

Que les enfers, les airs, la terre et l'onde, Conspirent tous à me remplir d'effroi. Quand je verrais crouler sur moi le monde, Je ne crains rien; Jésus est avec moi. Cruel satan, arme-toi de ta rage; Que tes démons se liguent contre toi: Tu ne pourras abattre mon courage; Je ne crains rien; Jésus est avec moi.

Non, non, jamais la mort la plus cruelle Ne me fera trahir ce Divin Roi: Jusqu'au trépas je lui serai fidèle; Mon doux Jésus sera toujours à moi.

Mon bien-aimé, mon unique espérance, Vous pouvez tout; oui, Seigneur, je le crois. Mon cœur en vous est plein de confiance, Je ne crains rien; vous êtes avec moi.

N. B. Pour la fin de la Messe, voyez les cantiques à la Ste-Vierge, dans la 5ème partie.

## TROISIÈME SECTION.

# CANTIQUES POUR LES PREMIÈRES COMMUNIONS.

# 170.—SENTIMENTS DE JOIE ET DÉSIRS D'UN ENFANT AU MOMENT DE FAI-RE SA PREMIÈRE COMMUNION.

Air: Tu vas remplir.

O saint autel qu'environnent les anges, Qu'avec transport aujourd'hui je te vois ! Ici mon Dieu, l'objet de mes louanges, M'offre son corps pour la première fois.

O mon Sauveur, mon trésor et ma vie ! Epoux divin, dont mon cœur a fait choix; Venez bientôt couronner mon envie, Venez à moi pour la première fois.

an-

O saint transport! ô divine allégresse! Déjà mon cœur s'unit au Roi des rois; Il est à moi le Dieu de ma jeunesse, Je suis à lui pour la première fois.

O chérubins, qui l'adorez sans cesse, Ainsi que vous je l'adore et je crois; Mais devant lui soutenez ma faiblesse, Et me guidez pour la première fois. O jour heureux, jour céleste et propice ! A vous bénir je consacre ma voix ; Le Dieu vivant s'immole en sacrifice, Et me nourrit pour la première fois.

Embrassez-moi Dieu d'amour et de gloire, Du feu sacré de vos plus saintes lois; Et pour toujours gravez dans ma mémoire, Ce que je fais pour la première fois.

### 171.—AVANT LA COMMUNION.

Troupe innocente
D'enfants chéris des cieux!
Dieu vous présente
Son festin précieux.
Il veut, ce doux Sauveur,
Entrer dans votre cœur,
Dans cette heureuse attente,
Soyez pleins de ferveur
Troupe innocente.

Actes de Foi et d'Adoration.

Mon divin Maître!
Par quel amour, comment
Daignez-vous être
Dans votre sacrement!
Vous y venez pour moi:
Plein d'une vive foi,
J'y viens vous reconnaître
Pour mon Sauveur, mon Roi,
Mon divin Maître.

#### Acte d'Humilité.

Dieu de puissance,
Je ne suis qu'un pécheur,
Votre présence
Me remplit de frayeur;
Mais pour voir effacés
Tous mes péchés passés
Un seul trait de clémence,
Un mot seul, c'est assez,
Dieu de puissance.

#### Acte de Contrition

Mon tendre Père!

Acceptez les regrets

D'un cœur sincère,

Honteux de ses excès;

Vous m'en verrez gémir

Jusqu'au dernier soupir.

Avant de vous déplaire,

Puissé-je ici mourir,

Mon tendre Père;

#### Acte d'Amour.

Plus je vous aime,
Plus je veux vous aimer,
O bien suprême!
Qui peut seul me charmer.
Mais, ô Dieu plein d'attraits!

Quand avec vos bienfaits Vous vous donnez vous-même, Plus en vous je me plais, Plus je vous aime.

Acte de Désir.

Que je désire
De ne m'unir qu'à vous?
Que je soupire
Après un bien si doux!
Oh! quand pourra mon cœur
Goûter tout le bonheur
D'être sous vo're empire!
Hâtez-moi la faveur
Que je désire.
Voyez le No. 169.

# 172.—LES ENFANTS CONNENT LEUR CŒUR A DIEU.

AIR: Jadis un célébre.

Mon cœur, en ce jour solennel Il faut enfin choisir un maître; Balancer serait criminel, Quand Dieu seul est digne de l'être. Ref. C'en est donc fait, ô Dieu Sauveur, A vous seul je donne mon cœur.

> A qui doit-il appartenir, Ce cœar qui vous doit l'existence, Que vous avez daigné nourrir De votre immortelle substance.

Vous seul pouvez me rendre heureux; Je le sens; oui, votre présence A pleinement comblé mes vœux, Et fixé ma longue inconstance.

Que sont tous les biens d'ici-bas? Qu'ils ont peu de valeur réclle? Tous ensemble ils ne peuvent pas Satisfaire une âme immortelle.

Que puis-je désirer de plus? Je pos-ède mon Dieu lui-même. Ah! tous les biens sont superflus, Quand on jouit du bien suprême.

Dans votre festin précieux, Quelle innocence et douce ivresse! Oh! quels plaisirs délicieux Me fait goûter votre tendresse!

Vous m'avez dit avec douceur : "Mon enfant, prends mon joug aimable;

"Quand on le porte avec ardeur, Li est léger, doux, agréable."

Vous voulez bien me demander De mon cœur la chétive offrande : Hésiterai-je d'accorder Ce que le Tout-Puissant demande?

Oui, ce cœur vous est consacré, Je veux que toujours il vous aime ; J'en atteste le don sacré Qu'il tient de votre amour extrême.

## RENOVATION DES VŒUX DU BAP-TÊME.

En ce jour heureux et mémorable où nous avons eu le bonheur de recevoir pour la première fois la chair sacrée de l'Agneau sans tache, nous venons, ô mon Dieu, renouveler les promesses de notre baptême. Lorsqu'on nous apporta sur ces fonts sacrés, au moment de notre naissance, nous étions trop jeunes pour comprendre l'étendue du bienfait que vous nous accordiez et des obligations que nous allions contracter avec vous. Aujourd'hui, mieux instruits de votre loi sainte, plus éclairés sur nos véritables intérêts. nous nous estimons heureux de pouvoir vous donner une preuve solennelle de notre amour, et de confirmer, en présence des fidèles assemblés dans ce saint lieu, les promesses que nos parrains et nos marraines firent autrefois pour nous. Nous crovons fermement toutes les vérités que l'Eglise nous enseigne de votre part, et nous voulons faire une profession haute et publique de votre Evangile; nous croyons surtout qu'il n'y a qu'un Dieu, qui a créé le ciel et la terre ; qu'en Dieu il y a trois personnes bien distinctes, le Père. le Fils et le Saint-Esprit, qui toutes trois ne font qu'un seul Dieu; que le Fils, la seconde per onne de la sainte Trinité, s'est fait homme pour nous, et est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés; que le Saint-Esprit, troisième personne de la sainte Trinité, est l'auteur et la source de toute sainteté, et qu'après être descendu sur les Apôtres pour les remplir de lumières et de force, il descend encore dans les âmes bien préparées, pour leur communiquer ses dons.

Nous croyons que Jésus-Christ a établi sur la terre une Eglise chargée de nous instruire de sa loi, et de nous expliquer ses volontés; que l'Eglise catholique, apostolique et romaine, est la scule v'ritable Eglise, et que, hors de son sein, il n'y a point de salut. Nous croyons encore, 6 mon Dieu, que vous destinez le ciel à ceux qui vous servent fidèlement sur la terre, et que vous condamnez à des supplices éternels ceux qui sont assez malheureux pour mourir dans votre inimitié.

Mais, Seigneur, non contents de croire toutes ces vérités, nous voulons encore y conformer notre conduite: nous renonçons de nouveau au monde et à ses fausses maximes, au démon et à ses perfides suggestions. Nous voulons ne plus rougir de votre loi sainte, et remplir fidèlement tous nos devoirs sans craindre les railleries et les menaces des méchants. Nous nous engageons à fuir les plaisirs dangereux du monde, à n'écouter jamais ses conseils séducteurs, et à ne point suivre les mauvais exemples de ceux qui chercheraient à nous corrompre.

O Dieu, qui voyez notre faiblesse, confirmez par votre grâce nos résolutions et nos désirs: ne permettez pas que nous oublions jamais les engagements sacrés que nous venons de renouveler aujourd'hui. Préservez-nous des dangers qui vont assiéger notre jeunesse, et accordez-nous l'inestimable bonheur de vivre et de mourir dans votre saint amour.

Après la récitation de l'acte, les enfants venant deux à deux, et tenant la main sur les fonts, diront :

Oui, je renonce à Satan, à ses pompes, et à ses œuvres; je veux toujours aimer Jésus-Christ.

Voyez les cantiques: Quelle nouvelle et sainte ardeur, et Bravons les enfers.

### CONSACRATION A LA STE. VIERGE.

O Vierge sainte, mère de Dieu notre Sauveur, Vierge pleine de douceur et de miséricorde, nous voulons en ce jour de notre première communion vous offrir et consacrer notre jeunesse et tout le reste de notre vie. Nous voulons vous reconnaître pour notre reine, notre souveraine, notre avocate et notre mère, et c'est particulièrement sous ce dernier titre que nous voulons vous regarder: ne dédaignez pas, 6 notre tendre mère, la consécration que nous vous faisons.

Nous avouons que nous ne méritons pas que vous ayez aucun égard pour nous; car, nous le confessons à la face du ciel et de la terre, nous avons jusqu'ici tenu une conduite entièrement indigne de ceux qui veulent être vos enfants.

Mais considérez que nous sommes de pauvres enfants qui implorent une mère de miséricorde, nous avons été des enfants rebelles, mais nous ne voulons plus l'être; n'ayez pas tant égard à nos fautes passées qu'à la volonté présente que nous avons de n'en plus commettre.

O notre mère, ayez pitié de notre jeune âge; ayez pitié de notre faiblesse; montrez que vous êtes notre mère, et que Jésus qui a bien voulu naître de vous, reçoive par vous nos humbles

prières. Ainsi soit-il.

Voyez ci-après les cantiques,—Je veux célébrer par mes louanges, Jurons à la Mère d'amour et O puissante Mère de Dieu.

## CANTIQUE D'ACTION DE GRACES.

Binissons à jamais, page 162.

## 278.—LES ENFANTS, AU MOMENT DE SE SÉPARER, REMERCIENT LE SEI-GNEUR, ET S'EXCITENT A MEPRISER LE MONDE.

Jésus l'ami de la jeunesse, A prêté l'oreille à nos vœux; Je veux dit-il, dans sa tendresse, Rendre tous ces enfants heureux. A l'instant cet aimable père Daigne descendre dans nos cœurs Ah! que nos cœurs, ah! que nos cœurs Ont été charmés de lui plaire: Ah! que nos cœurs, ah! que nos cœurs, Goûtent d'ineffables douceurs!

Pour le présent inestimable
Dont Dieu vient de nous honorer;
Un amour et vif et durable,
C'est là le prix qu'il faut donner.
Que notre cœur s'offre sans cesse,
Et répétons à tout instant:
Je suis content, je suis content,
Jésus m'accorde sa tendresse:
Je suis content, je suis content,
Je veux vivre en le bénissant.

Jeunes amis que la tendresse Unissait des nœuds les plus doux, Nous avons appris la sagesse, Il en est temps, séparons-nous; On va cesser de nous instruire, Il le faut donc, séparons-nous; Séparons-nous, séparons-nous, Mais sans nous lasser de nous dire : Méprisons tous, méprisons tous, Un monde trompeur et jaloux.

# QUATRIÈME SECTION.

CANTIQUES POUR LA CONFIRMATION.

## 174.—POUR LES ENFANTS QUI SE PRÉ-PARENT A LA CONFIRMATION.

Jeunes chrétiens, voici le temps
Où le Dieu de lumières
Vient ajouter des dons récents
A ses faveurs premières.
Il a lavé vos jours naissants
Dans l'onde du baptême;
Il va munir vos tendre ans
Du doux sceau du Saint-Chrême.

De l'Esprit sanctificateur
La flamme bienfaisante
Va rallumer dans vous l'ardeur
D'une foi languissante;
Et sur vous graver à jamais
La vertu salutaire, Millioni Cui
Qui scelle des chrétiens parfaits
L'auguste caractère.

Sur vous d'un des pontifes saints La parole efficace Fera descendre par ses mains Les sources de la grâce; Préparez-vous à son aspect Dans la plus humble attente, Et rappelez avec respect Le Dieu qu'il représente.

Mais l'Esprit-Saint veut, chers enfants, Que la reconnaissance Ouvre en vous des cœurs innocents Aux dons qu'il vous dispense. Versez sur vos jours criminels Des pleurs de pénitence, Et sans cesse, aux pieds des autels. Implorez sa clémence.

## 175.—INVOCATION AU SAINT-ESPRIT.

Venez, Créateur de nos âmes, Esprit-Saint qui nous animez; Brûlez de vos célestes flammes Les cœurs que vous avez formés.

Visitez-nous, Dieu de lumière Source de paix et de bonheur, Don du Très-Haut, seu salutaire, Charme de l'esprit et du cœur.

Venez; par un rayon propice, Daignez nous désiller les yeux; Venez nous dégager du vice, Et nous embraser de vos feux.

Ne souffrez pas que la molesse Nous fasse tomber en langueur; Et soutenez notre faiblesse Par une constante ferveur.

Domptez les fureurs tyranniques De l'enfer armé contre nous; De nos ennemis domestiques Arrêtez les perfides coups.

Faites que triomphant du monde, Nous méprisions sa vanité, Et que dans une paix profonde, Nous marchions vers l'éternité. Faites-nous connaître le Père, Faites-nous connaître le Fils, Et vous-même, en qui l'on révère Le saint nœud qui les tient unis.

## 176.—MÊME SUJET.

Dieu d'amour, en ce jour!
Viens et descends dans mon âme.
Oui viens, mon âme est à toi sans retour;
\*Mon cœur qui te réclame,
Abjure ses retours,
Et désire, Esprit de flamme,
Brûler de tes saintes ardeurs. Mon cœur.

Ah! pourquoi, loin de toi,
Cherché-je un bonheur frivole!
On ne peut être heureux que sous ta loi.
\*C'est elle qui console
Tes vrais adorateurs;
Appuyé sur ta parole,
Ils sont au-dessus des malheurs. C'est elle.

Il est temps, je me rends,
Seigneur, ta bonté m'enchante;
Mon cœur se livre aux plus doux sentiments;
\*Sous ta loi bienfaisante,
Si tu veux, ô mon Dieu,
Fixer mon âme inconstante,
Viens l'y graver en traits de feu. Sous ta loi.

Si jamais j'oubliais
La loi que tu m'as tracée,
Je m'abandonne à tes justes ar: êts:

\*Que ma langue glacée
S'attache à mon palais,
Et que mon âme lassée
Ne trouve ni repos ni paix. Que ma langue,
Voyez les Nos. 3, 4.

## 177.—LES SEPT DONS DU ST ESPRIT

La Sagesse.

Du bonheur on parle sans cesse, Mais où se trouvent les heureux? Les hommes prêchent la sagesse, Mais la sagesse fuit loin d'eux. Sûr du bonheur quand on est sage, Je veux aussi le devenir: Avoir la sagesse en partage, C'est aimer Dieu, c'est le servir.

#### La Science.

Connaître Dieu, se bien connaître, Voilà tout ce qu'il faut savoir; De ses penchants on devient maître, On est esclave du devoir. Ayons tous cette connaissance, Elle est pour nous le plus grand bien. Quand on n'a pas cette science, En sachant tout on ne sait rien.

## L'Intelligence.

Don précieux d'intelligence, Accompagnez toujours ma foi; Je n'ai besoin d'autre science Que de bien comprendre la loi. Cette loi si pure et si sainte; Mille fois heureux qui la suit! O loi! que, dans mon cœur empreinte Je te médite jour et nuit!

#### Le Conseil.

Esprit saint, j'ignore la route Qu'il faut suivre pour me sauver; Souvent je balance et je doute, Je marche et ne puis arriver. Sans cesse l'ennemi m'assiége; La crainte agite mon sommeil, De tous côtés ce n'est que piége; Esprit saint soyez mon conseil.

#### La Pieté.

O piété! quels sont tes charmes!
Tu remplis seule nos désirs:
Par toi nous sont douces les larmes,
Et nos devoirs font nos plaisirs:
C'est par ton pouvoir ineffable
Que la vertu nous sait charmer;
Puisque tu nous rends tout aimable,
Comment peut-on ne pas t'aimer.

#### La Force.

Divin Esprit, Esprit de force, Je ne veux d'autre appui que toi : Qu'il règne un éternel divorce Entre tes ennemis et moi. Des monstres cherchent à m'abattre, Je veux par toi les étouffer ; Le monde vient pour me combattre, Par toi je veux en triompher.

#### La Crainte.

Seigneur, votre volonté sainte
Est souvent pour nous sans appas;
Juste, vous inspirez la crainte,
Et souvent on ne vous craint pas.
On craint le monde, on est à plaindre:
Que peut-il pour ou contre nous?
Grand Dieu! que j'apprenne à vous craindre,
A ne craindre même que vous.

# 178.—LE CHRÉTIEN REMPLI DU SAINT-ESPRIT, RENONCE AUX PLAISIRS DU MONDE, ET SE DONNE TOUT A DIEU.

AIR: Asile où la Mère de Dieu.

Quel feu s'allume dans mon cœur, Quoi! Dieu vient habiter mon âme! A son aspect consolateur, Et je m'éclaire et je m'emflamme Je t'adore, Esprit créateur. Ref Parais Dieu de lumière, (2 f.) Et viens renouveler la face de la terre. (2 f.)

> Je vois mille ennemis divers Conjurer ma perte éternelle; J'entends tous leurs complots pervers; Dieu rompt leur trame criminelle: Qu'ils retombent dans les enfers.

Quels sont ces profanes accents, Ces ris et ces pompeuses fêtes? De Baal ce sont les enfants; De fleurs ils couronnent leurs têtes Que va frapper la faulx du temps.

Voyez comme les insensées, Dansent sur leur tombe entr'ouverte! La mort les suit à pas pressés: En riant ils vont à leur perte: Dieu regarde: ils sont terrassés.

Quoi! pour un instant de plaisir, Mon Dieu, j'oubliais ta loi sainte! Dans l'égarement du désir, Je pourrais vivre sans ta crainte! Non, mon Dieu, non plutôt mourir.

Chrétien par amour et par choix, Et fier de ton ignominie, Je t'embrasse, divine croix! C'est toi qui m'as donné la vie: Sur mon cœur je connais tes droits. Si quelques instants égaré, Je te fuyais, beauté divine, Allume en mon cœur déchiré, Allume une guerre intestine; De remords qu'il soit dévoré.

Ah! plutôt règne, Dieu d'amour, Sur ce cœur devenu ton temple, Que je t'honore dès ce jour ; Que mon œil charmé te contemple Dans l'état du divin séjour. Voyez le No. 173.

# 179.—LE CHRÉTIEN S'AFFERMIT CONTRE LE RESFECT HUMAIN

Quelle nouvelle et sainte ardeur En ce jour transporte mon âme! Je sens que l'Esprit créateur De son feu tout divin m'enflamme.

Ref. Vive Jésus, je crois, je suis Chrétien; Censeurs, je vous méprise; Lancez, lancez vos traits, je ne crains rien, Mon bras vainqueur les brise.

Il faut dans un noble combat, Pour vous, Seigneur, que je m'engage; Vous m'avez fait votre soldat, Vous m'en donnererez le courage. Vive Jésus. Du salut le signe sacré Arme mon front pour ma défense; Devant lui l'enfer conjuré Perdra sa funeste puissance.

Le mépris d'un monde insensé Pourrait-il m'alarmer encore? Loin de m'en trouver offensé, Je sens aujourd'hui qu'il m'honore.

Dans sa fureur l'impieté Veut me ravir le Dieu que j'aime; Je veux, fort de la vérité, Lui dire toujours anathème.

A la mort fallût-il s'offrir, Ou perdre, hélas! mon innocence, Grand Dieu! je consens à mourir, Ne souffrez pas que je balance.

Seigneur, à vos aimables lois Le grand nombre serait rebelle, Que mon cœur, constant dans son choix, Y serait encore plus fidèle.

Etre à vous, c'est là notre honneur, Divin conquérant de nos âmes! Vous servir est notre bonheur, O céleste objet de nos flammes!

Chrétiens, ranimons notre ardeur; Contemplons la palme immortelle, Le ciel la promet au vainqueur, Combattons et mourons pour elle!

# 180.—MÊME SUJET.

REFRAIN.

Bravons les enfers.
Brisons tous nos fers,
Sortons de l'esclavage;
Unissons nos voix,
Rendons à la croix
Un sincère et public hommage.

Jurons haine au respect humain, Brisons cette idole fragile; Sur ses débris que notre main Elève un trône à l'Evangile.

Chrétiens, d'une vaine terreur Serons-nous toujours la victime! Qu'il soit banni de notre cœur Le cruel tyran qui l'opprime.

Sous le joug d'un monde censeur Nous gémissons dès notre enfance; Recouvrons, vengeons notre honneur, Proclamons notre indépendance.

Partout flottent les étendards Qu'arbore à nos yeux la licence; Faisons briller à ses regards La bannière de l'innocence.

Tout chrétien doit être soldat Rempli d'honneur, né pour la gloire; Quand son chef le mène au combat, Tremblant, il fuirait la victoire! Divin Roi, jusqu'à mon trépas Mon cœur te restera fidèle; Puisse la croix guidant mes pas, Me voir tomber, mourir près d'elle.

Chrétiens, le signal est donné, Hâtons-nous, courrons à la gloire ; L'heure du triomphe est sonné, Le ciel nous promet la vietoire.

Voyez les Nos. 113, 125; 126, 127, 128. Cantiques d'actions de grâces. No. 74.

# CINQUIEME PARTIE

CANTIQUES EN L'HONNEUR DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE.

PREMIÈRE SECTION.

DÉVOTION A MARIE.

G

·C

#### 181.—BONHEUR DE SERVIR MARIE.

Heureux qui dès le premier âge, Honorant la Reine des cieux, Fuit les dons qu'un monde volage. Etale avec pompe à ses yeux! Qu'on est heureux sous son empire! Qu'un cœur pur y trouve d'attraits! Tout y ressent, tout y respire L'amour, l'innocence et la paix.

lle.

1281

74.

CIE

DE LA

MARIE.

Mondain, ta grandeur tout entière S'anéantit dans le tombeau; L'instant où finit la carrière Du juste est l'instant le plus beau.

Le vrai serviteur de Marie, Sûr à jamais de son appui, Brave l'impuissante furie De l'enfer armé contre lui.

Mais l'éclat d'un monde velage Séduit-il nos faibles esprits, Elle dédaigne notre hommage, Et le repousse avec mépris.

Régnez, Vierge sainte en notre âme; Vous y ferez régner la paix : Gravez dans nous en traits de flamme Le souvenir de vos bienfaits.

Mettez à l'ombre de vos ailes Ces cœurs qui vous sont consacrés; Vers les demeures éternelles Guidez nos pas mal assurés.

# 182.—MÊME SUJET.

Qu'on est heureux sous votre empire, } 2 f.

Tout vous admire, tout semble vous dire: Qu'on est heureux sous votre empire!

> Pour vous que tout soupire; Pour vous que tout respire; Et que chacun à l'envie conspire A vous offrir ses vœux.

Tout ce que notre cœur désire, C'est de nous joindre aux esprits bienheureux, Et de chanter (2 f.) à jamais avec eux.

 $\begin{cases} A \text{ vos douceurs tout doit se rendro,} \\ Reine des cœurs! \end{cases} 2 f.$ 

C'est trop attendre, c'est trop s'en défendre, A vos douceurs tout doit se rendre.

> Quels biens votre amour tendre Sur nous daigne répandre! Avec son secours nous pouvons prétendre Aux célestes faveurs.

> > Qt

Se

Nos ennemis, pour nous surprendre, Ont beau s'armer des traits les plus vainqueurs; Vous triomphez (2 f.) de leurs vaines fureurs.

# marie.

Vous qu'en ces lieux combla de ses bienfaits
Une mère auguste et chéric,
Enfants de Dieu, que vos chants à jamais
Exaltent le nom de Marie. 2 f.
\*Je vois monter tous les vœux des mortels
Vers le trône de sa clémence;
Tout à sa gloire élève des autels
Des mains de la reconnaissance.

# Refrain.

Nous qu'en ces lieux combla de ses bienfaits Une mère auguste et chérie, Enfants de Dieu, que nos chants à jamais Exaltent le nom de Marie.

ıx,

re,

lci, sa voix puissante sur nos cœurs,
A la vertu nous encourage;
Sur le saint joug elle répand des fleurs,
Notre innocence est son ouvrage.

\*Si le lion rugit autour de nous,
Elle étend ses bras tutélaire,
L'enfer frémit d'un impuissant courroux,
Et le ciel sourit à la terre.

Quand le chagrin, de ses traits acérés,
Blesse nos cœurs et les déchire;
Sensible mère, elle est à nos côtés;
Avec nos cœurs le sien soupire.

2 f.

\*Combien de fois sa prévoyante main De l'ennemi rompit la trame! Nous la priions, et nous sentions soudain La paix descendre dans notre âme. Battu des flots, vain jouet du trépas, La foudre grondant sur sa tête, Le nautonnier se jette dans ses bras, L'invoque et voit finir la tempête. 2 f. \*Tel le chrétien, sur ce monue orageux, Vogue toujours près du naufrage: Mais à Marie adresse-t-il ses vœux, Il aborde en paix au rivage. Heureux celui qui, dès ses premiers ans, Se fit un bonheur de lui plaire! Heureux ceux qu'elle adopta pour enfants! 2 f. La Reine des cieux est leur Mère. \*Oui, sa bonté se plaît à secourir Un cœur confiant qui la prie. Siècles, parlez!!! Vit-on jamais périr Un vrai serviteur de Marie? Vos fronts, pécheurs, pâlissent abattus, A l'aspect du souverain Juge, Ah! si Marie est Reine des vertus 2 f. Des pécheurs elle est le refuge. \*Déposez donc en son sein maternel Votre repentir et vos larmes. Elle priera.....des mains de l'Eternel Bientôt s'échapperont les armes.

Si vous avez, dans toute sa fraîcheur. Conservé la ten lre innocence, Ah! votre Mère en a sauvé la fleur; 2 f. Elle vous garda dès l'enfance. \*A son autel, venez, enfants chéris, Savourez de saintes délices; Consacrez-lui vos cœurs et vos esprits; Elle en mérite les prémices. Séjour sacré, temple saint, lieu chéri, Faut il donc quitter ton enceinte? Faut-il aller de ce monde ennemi Braver la meurtrière atteinte? 2 f. \*Tendre Marie, ah! nous allons périr! Le scandale inonde la terre!

# 184.—MARIE EST NOTRE CONSO-LATION.

Veillez sur nous, daignez nous secourir; Montrez-vous toujours notre mère.

Tendre Marie,
Mère chérie,
O vrai bonheur
Du cœur

Ma tendre Mère
En toi j'espére,
Sois mes amours } 2 f.

Tout ce qui souffre sur la terre, En toi trouve un puissant secours; Ton cœur entend notre prière, Et ton cœur nous répond toujours.

Tendre.

Tu viens consoler ceux qui pleurent, Et tu prends soin des malheureux, Tu viens visiter ceux qui meurent Et tu les porte dans les cieux.

Tendre.

C'est toi qui garde l'innocence Dans l'âme des petits enfants; C'est toi qui garde l'espérance Dans les cœurs flétris par les ans.

Tendre.

Je te consacre donc mes peines, Je te consacre mes douleurs, Unissant mes larmes aux tiennes, Taris la source de mes pleurs.

Tendre.

#### 185.—CONFIANCE EN MARIE.

Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours: Servez-moi de défense, Prenez soin de mes jours; Et quand ma dernière heure Viendra fixer mon sort, Obtenez que je meure De la plus sainte mort.

A votre bienveillance, O Vierge j'ai recours; Soyez mon assistance En tous lieux et toujours; Vous-même êtes ma mère, Jésus est votre fils; Portez-lui la prière De vos enfants chéris.

Sainte Vierge Marie
Asile des pécheurs
Prenez part, je vous prie,
A mes justes frayeurs.
Vous êtes mon refuge;
Votre fils est mon roi.
Mais il sera mon juge;
Intercédez pour moi.

Ah! soyez-moi propice, Quand il faudra mourir: Apaisez sa justice; Je crains de la subir. Mère pleine de zèle, Protégez votre enfant; Je vous serai fidèle Jusqu'au dernier instant.

Je promets, pour vous plaire, O Reine de mon cœur, De ne jamais rien faire Qui blesse votre honneur. Je veux que, par hommage, Ceux qui me sont sujets, En tous lieux, à tout âge, Prennent vos intérêts.

Voyez couler mes larmes, Mère du bel amour, Finissez mes alarmes Dans ce triste séjour; Venez rompre mes chaînes; Je veux aller à vous: Aimable Souveraine, Régnez, régnez sur nous.

# 186.—MÊME SUJET.

Trop heureux enfants de Marie, Venez entourer ses autels; Venez d'une Mère chérie Chanter les bienfaits immortels.

Et vous célestes chœurs des Anges, Prêtez-nous vos divins accords; Que tout célèbre ses louanges, Que tout seconde nos transports.

Vierge, quel éclat t'environne Au brillant séjour des élus! Le Très-Haut lui-même couronne En toi la Reine des vertus.

Contre la timide innocence L'enfer, le monde conjurés, Veulent ravir à ta puissance Ces cœurs qui te sont consacrés. Toujours menacé du naufrage, Toujours rejeté loin du port, Jouet des vents et de l'orage, Quel sera donc enfin mon sort.

Du sein de la gloire éternelle Ma Mère anime mon ardeur; Si mon cœur lui reste fidèle, Par elle je serai vainqueur.

#### 187.—MEME SUJET.

Vierge sainte, rose vermeille,
Toi dont nous aimons les autels,
Du haut du ciel prète l'oreille
A nos cantiques solennels;
Tu sais que nous voulons te plaire,
T'aimer, te bénir tous les jour;
Vierge, montre-toi notre mère
Toujours, toujours, toujours.

3f.

Celui qu'écrasa ta puissance Veille à la porte de nos cœurs; Et, pour nous ravir l'innocence, Sous nos pas il sème des fleurs. Nous pourrions, ingrats, te déplaire, Toi qui nous comble de bienfaits! Nous, t'oublier, auguste mère! Jamais, jamais, jamais.

3 f.

Du mondain si l'indifférence
D'amertume abreuve ton cœur,
Lors même que, dans ta clémence,
Tu tends les bras à son malheur,
Nous, du moins, nous voulons te plaire,
T'aimer, te bénir tous les jours:
Vierge, montre-toi notre mère,
Toujours, toujours

3 f.

Malheur à l'aveugle coupable
Qui trahirait l'heureux serment
Qu'il te fit, Reine tout aimable,
De te servir fidèlement.
Plutôt mourir que te déplaire,
Toi qui nous comble de bienfaits!
Nous, t'oublier, auguste mère!
Jamais, jamais, jamais.

#### 188.—MÊME SUJET.

3f.

\*Salut, Sainte Vierge Marie,
Nous sommes tous à vos genoux;
Salut, entre toutes bénie;
O Sainte Vierge, écoutez-nous;
Comme notre mère chérie,
Ah! soutenez nous ici-bas:
Vierge Marie,
Guidez nos pas.

\*\*Salut, Sainte Vierge Marie,
\*\*Salut, Sainte Vierge, écoutez-noux;
\*\*Salut, Sainte Vierge Marie,
\*\*Outenez nous pas.

\*\*Salut, Sainte Vierge Marie,
\*\*Salut, Sainte Vierge Marie,
\*\*Outenez nous pas.

\*\*Salut, Sainte Vierge Marie,
\*\*Salut, Sainte Vierge Marie,
\*\*Outenez nous pas.

\*\*Salut, Sainte Vierge Marie,
\*\*Salut, entre toutes bénie;
\*\*O Sainte Vierge, écoutez-nous;
\*\*Comme notre mère chérie,
\*\*Ah! soutenez nous ici-bas:
\*\*Outenez nous ici-bas:
\*\*Outenez nous pas.
\*\*Outenez no

N'êtes-vous pas la bonne étoile, Qui guide au loin le voyageur?

\*Ce cantique est chanté dans l'Fglise de Notre-Dame des Victoires, à Paris, aux offices de l'Archiconfrérie. C'est vous qui dirigez la voile
Et l'humble barque du pécheur;
Si jamais l'orage en furie
Venait aussi nous frapper tous,
Vierge Marie,
Protégez-nous.

C'est vous qui rendez l'espérance
Aux cœurs tristes et délaissés :
C'est vous qui calmez les souffrances
Des malades et des blessés ;
Ah! des écueils de cette vie,
Quand nous marchons tournés vers vous.
Vierge Marie,
Préservez-nous.

2 f.

#### 189.—AVE MARIS STELLA.

Vierge, étoile des mers, Levez-vous sur ma tête; Calmez les flots amers Et chassez la tempête.

Vierge, porte des cieux, Abaissez sur la terre Un regard de vos yeux; Voyez notre misère.

Eve donna la mort A sa race flétrie: Vous changez notre sort En nous donnant la vie. Contre les noirs enfers Donnez-nous la victoire; Brisez, brisez nos fers: Vous en aurez la gloire.

Montrez en ce moment, Montrez-vous notre mère; A Jésus, votre enfant, Offrez notre prière.

O Reine de la paix, O vous la douceur même, Répandez vos bienfaits Dans l'âme qui vous aime l'

Donnez-nous un cœur pur, Sainte Vierge Marie, Et par un chemin sûr Menez-nous à la vie.

Gloire au Père éternel, Gloire au Sauveur des âmes, A l'esprit immortel, Gloire à l'esprit de flammes.

#### 190.—LITANIES.

AIR NOUVEAU.

Vierge Marie,
Nous avons tous
Recours à vous:
Mère chérie,
Priez, priez pour nous.

Elle est pure, Marie, Comme le rayon des cieux; Belle toujours, jamais flétrie, Du Seigneur elle a charmé les yeux.

Vierge pure et féconde,
Dans une extase d'amour,
Elle enfanta le Dieu du monde,
L'Eternel, pour nous enfant d'un jour.

C'est la douce lumière Qui seule charme les cœurs; Son tendre regard nous éclaire, Et sa main vient essuyer nos pleurs.

C'est la Vierge puissante, La mère du Dieu d'amour. Elle est fidèle, elle est clémente, Elle est reine au céleste séjour.

C'est la rose fleurie, C'est le lis pur, virginal; C'est le parfum de la prairie, C'est le feu du rayon matinal. Trône de la sagesse, Cause de notre bonheur, Vase de la sainte allégresse, Vrai trésor des grâces du Seigneur.

Miroir de la justice, Tour de David, maison d'or, Des pécheurs refuge propice, Loin de nous elle chasse la mort.

C'est l'arche d'alliance, C'est l'étoile du matin. C'est le baume de l'espérance Dans un cœur blessé par le chagrin.

C'est la reine des anges, C'est la reine des élus; Au ciel tout chante ses louanges, Ses bienfaits, sa gloire et ses vertus.

## 191.—LE MEMORARE.

Souviens-toi. Vierge très clémente, Qu'on n'a jamais vainement élevé, Vers ton trône de grâce, une voix suppliante; Les siècles nous l'ont assuré!

M'appuyant avec confiance Sur cette heureuse expérience, Je viens me jeter à tes pieds; En tremblant, j'y fais ma demeure, J'embrasse tes genoux, j'y pleure Les maux causés par mes péchés. Ne rejette pas ma prière, Reine des cieux et de la terre, Et mère du Verbe éternel; Mais sur nous, captifs en ce monde, Où l'iniquité surabonde, Jette un regard du haut du ciel!

Protége-moi, je t'en supplie, Douce et gracieuse Marie, Préserve ma fragilité: Mais surtout à l'heure dernière, Qui doit terminer ma carrière, Viens, mets le comble à ta bonté.

#### 192.—LE SUB TUUM.

Puissante protectrice Des fragiles humains, Vierge toujours propice, Veille sur nos destins. Mille sujets d'alarmes Sont semés sur nos pas; Dans ce séjour de larmes Ne nous délaissez pas.

te;

Satan, la chair, le monde Conspirent contre nous: Que votre bras confonde Tous leurs efforts jaloux. Vous êtes notre mère, Secourez vos enfants: En vous leur cœur espère; Rendez-les triomphants. Partout à l'innocence
Des piéges sont tendus;
Prenez notre défense,
Ou nous sommes perdus.
Ah! sur notre faiblesse
Daigner fixer vos yeux,
Et guidez-nous sans cesse
Pour nous conduire aux cieux.

#### 193.—LE SALVE REGINA.

Air: Ce bas séjour.

Je vous salue, auguste et sainte Reine Dont la beauté ravit les immortels; Mère de grâce, aimable Souveraine, Je me prosterne aux pier de vos autels.

Je vous salue, ô divine Marie! Vous méritez l'hommage de nos cœurs : Après Jésus, vous êtes et la vie, Et le refuge, et l'espoir des pécheurs.

Fils malheureux d'une coupable mère, Bannis du ciel, les yeux baignés de pleurs, Nous vous !aisons, de ce lieu de misère, Par nos soupirs, entendre nos douleurs.

Ecoutez-nous, puissante protectrice, Tournez sur nous vos yeux compatissants; Et montrez-nous qu'à nos malheurs propice, Du haut des cieux, vous aimez vos enfants. O douce, ô tendre, ô pieuse Marie! Vous, dont Jésus mon Dieu, reçut le jour, Faites qu'après l'exil de cette vie, Nous le voyions dans l'éternel séjour

REFRAIN pour l'air du cantique Mère de Dieu, etc.

Tendre Marie!
O mon bonheur!
Toujours chérie,
Vous vivrez dans mon cœur.
} 2 f.

#### 194,—CHANT DE ST. CASIMIR.

Reine des cieux,
Jette les yeux
Sur ce béni sanctuaire;
Et des pécheurs
Guéris les cœurs,
Et montre toi notre mère.

Entends nos vœux,
Rends-nous heureux,
En nous donnant la victoire,
Et pour jamais
De tes bienfaits
Nous garderons la mémoire.

Mets en nos cœurs Les belles fleurs, Symboles de l'innocence; Conserve-nous Les dons si doux De foi, d'amour, d'espérance. Des noirs enfers
Brise les fers,
Ces fers d'un dur esclavage;
Eteints les feux
De l'antre affreux,
Et sauve-nous de sa rage.

Astre des mers,
Des flots amers
Calme la vague écumante,
Chasse la mort,
Et mène au port
Notre nacelle tremblante.

Ne souffre pas
Que le trépas
Nous surprenne dans le crime;
Non, ton enfant
Du noir serpent
Ne sora point la victime.

Si les accents
De tes enfants
S'élèvent jusqu'à ton trône;
Dans ce séjour
Du bel amour
Garde-leur une couronne.

Accorde-nous
De t'aimer tous
Dans la céleste patrie,
Et d'y fêter,
Et d'y chanter
L'aimable nom de Marie.

# 195.—LE PECHEUR AUX PIEDS DE MARIE.

Du sein de la gloire éclatante Où t'honorent les bienheureux, Tourne, ô mère compatissante, Vers tes enfants tourne les yeux; Et si l'aspect de leur misère Ne peut apitoyer ton cœur, Nous consentons que notre mère Nous délaisse en notre malheur!

Il est trop vrai, notre malice Outragea ton fils bien souvent; Déjà le bras de sa justice S'est levé pour le châtiment; Mais pour désarmer sa colère Et nous dérober à ses coups, Que faut-il, ô divine mère! Un mot, un mot de toi pour nous!

Dis à ton fils, mère puissante;

"Ils sont mes enfants ces pécheurs!

"Mon Fils, dans ta main menaçante,

"Oh! retiens tes foudres vengeurs!"

Dis le ce mot.....et pour te plaire,

Ton fils suspendant son courroux,

Dira: "Je pardonne, ô ma mère!

"Mais qu'ils le sachent, c'est pour vous!"

Mère douce, mère chérie,

Que te donner pour tes bienfaits!

Mon cœur et mon être et ma vie?

Je te les donne pour jamais.

Ce don de ma reconnaissance,

Le reçois-tu, Reine des cieux?

Ne trompe pas mon espérance:

Oh! reçois-le, je suis heureux!

Sans doute. hélas! Vierge très pure, Un souffle impur flétrit mon cœur; Et sa hideuse flétrissure De moi t'éloigne avec horreur: Pardon! vois ma douleur amère, Vois mes pleurs couler constamment; Par pitié, sois encore ma mère, Encore aime en moi ton enfant.

De tes vertus suivant la trace, Sur tes pas conduit par l'amour, A t'imiter, mère de grâce, Je vais m'efforcer chaque jour: En toi, de ta main maternelle Bénis mes efforts généreux, Et de l'auréole immortelle Couronne mon front dans les cieux!

# 196.—LES ENFANTS AUX PIEDS DE MARIE.

Air: Fleuve du Tage.

Tendre Marie, Souveraine des cieux, Mère chérie, patronne de ces lieux; Veillez sur notre enfance, Sauvez notre innocence, Conservez-nous ce trésor précieux.

Mère de vie, ô doux présent des cieux, De Dieu choisie pour combler tous nos vœux: Voyez notre misère, Montrez-vous notre mère: Protégez-nous en ces jours orageux.

L'enfer s'élance, dans sa noire fureur;
De notre enfance il veut ternir la fleur.
A peine à notre aurore,
Oui, nous vaincrons encore.
Si votre amour nous promet sa faveur.

Dès le jeune âge on peut être au Seigneur:
De notre hommage offrez-lui la ferveur;
Pour embrâser nos âmes,
Ah! prêtez-nous vos flammes,
Mère de Dieu, prêtez-nous votre cœur.

O Bienfaitrice de nos plus jeunes ans!
O Protectrice de nos derniers moments!
O douce, ô tendre mère,
Trop heureux de vous plaire,
Toujours, toujours, nous serons vos enfants.

# 197.—CONSECRATION A LA SAINTE VIERGE.

Je veux célébrer par mes louanges La gloire de la Reine des cieux; Et, m'unissant au concert des anges, Je m'engage à la chanter comme eux.

Sur vos pas, ô divine Marie! Plus heureux qu'à la suite des rois, Dès ce jour, et pour toute ma vie, Je m'engage à vivre sous vos lois.

Si, du monde écoutant le langage, Du plaisir j'ai cherché les attraits, A vous posséder seule en partage, Je m'engage aujourd'hui pour jamais.

Admirez le bonheur de mon âme! O ciel, soyez-en même jaloux, Puisqu'en suivant l'ardeur qui m'enflamme, Je m'engage aux devoirs les plus doux.

Par un culte constant et sincère, Par un vif et généreux amour, A servir, à chérir une mère, Je m'engage aujourd'hui sans retour.

Mais si je veux lui marquer mon zèle, Et participer à son bonheur, Il faut qu'à suivre en tout ce modèle Je m'engage et d'esprit et de cœur. NTE

me,

Mère sensible et compatissante, Soutiens, au milieu de ses combats, Les efforts d'une âme pénitente Qui s'engage à marcher sur tes pas.

Tu n'es plus qu'une terre étrangère Pour moi, monde volage et trompeur; Je ne veux plus servir qu'une mère Qui s'engage à faire mon bonheur.

Unissez vos voix, peuple fidèle, Aux accords des esprits bienheureux, Pour chanter les louanges de celle Qui s'engage à combler tous mes vœux.

# 198.—SERMENT D'AMOUR A MARIE.

AIR: Esprit-Saint, descendez en nous.

Ref. Jurons à la mère d'amour, (2 f.)

Jurons tous en ce jour

De l'aimer, de l'aimer sans retour.

2 f.

\*Puisse en ce jour notre tendresse
Nous mériter son tendre amour;
Dans la vive ardeur qui nous presse, (2 f.)
Répétons la promesse
De l'aimer, la servir toujours.

2 f.

Nous consacrons, ô Marie, à vous plaire Jusqu'au dernier de nos jours, de nos ans; Toujours, toujours vous serez notre mère, Toujours, toujours nous serons vos enfants. (2 f.) \*Mais ces serments, mon cœur volage
Ira-t-il un jour les trahir?
Ferai-je à son cœur cet outrage? (2 f.)
Pour jamais je m'engage;
Non, non; plutôt, plutôt mourir.

Heureux l'enfant à ses serments fidèle, Et qui toujours lui gardera son cœur! Elle, en retour, reconnaissant son zèle, Du ciel, du ciel lui promet le bonheur. (2 f.)

\*Enfants d'une mère chérie,
Ne craignez plus pour l'avenir;
Malgré l'enfer et sa furie, (2 f.)
Les enfants de Marie
Les a-t-on vus jamais périr?

2 f.

Gage assuré de succès et de gloire. Vous les portez ses brillantes couleurs; Ce saint habit vous promet la victoire, Toujours, toujours il vous rendra vainqueurs. (2f.)

\*Livrez votre âme à l'allégresse, Enfants de la Reine des cieux; Elle vous aime, et sa tendresse (2 f.) Vous donnera sans cesse Des jours screins et radieux.

Vivez heureux, heureux fils de Marie! Vivez heureux des soins de son amour! Vivez heureux! la fin de votre vie Sera, sera le soir du plus beau jour. (2 f.)

#### 199.—MEME SUJET.

AIR: Le monde en vain.

Mère de Dieu, du monde souveraine, Vous qui voyez à vos pieds tous les rois, Je vous choisis aujourd'hui pour ma reine, Et me soumets pour toujours à vos lois.

Je mets ma gloire à vous marquer mon zèle, A vous aimer, à vous faire servir; Ah! si mon cœur devait être infidèle, Oui, que plutôt l'on me fasse mourir.

Que contre moi l'enfer entre en furie, Sous votre nom l'on m'en ve ra vainqueur : Un serviteur, un enfant de Marie Peut-il périr ? peut-il mourir pécheur!

#### 200.—MEME SUJET.

Mère de Dieu, quelle magnificence Orne aujourd'hui cette auguste séjour! C'est en ces lieux que mon heureuse enfance Vint à tes pieds te vouer mon amour.

Ref. { Tendre Marie, ô mon bonheur! Toujours chérie, tu vivras dans mon [cœur. 2f.

O mon refuge! ô ma reine! ô ma mère! Combien sur moi tu verses de bienfaits! Combien de fois, dans ce doux sanctuaire, Mon triste cœur a retrouvé la paix! Mon œil à peine avait vu la lumière, Et ton amour veillait sur mon berceau: Tous mes instants, ô mon aimable mère, Furent marqués par un bienfait nouveau.

Anges, soyez témoins de la promesse! Cieux, écoutez ce serment solennel! "Oui, c'en est fait, mon cœur, plein de tendresse. "Jure à Marie un amour éternel."

Si je pouvais, infidèle et volage, Un seul instant cesser de te chérir, Tranche mes jours, à la fleur de mon âge, Je t'en conjure, ah! laisse-moi mourir.

# 201.—LA JEUNESSE CHRÉTIENNE SE DÉVOUE AU SERVICE DE MARIE.

AIR: Quelle nouvelle et sainte ardeur.

Rassemblons-nous dans ce saint lieu, De nos cœurs offrons tout l'hommage; A la Mère du Fils de Dieu, Nous voulons être sans partage.

Chantons, chantons sa bonté, son amour,
Elle aime la jeunesse;
Jurons, jurons de l'aimer en retour,
Et de l'aimer sans cesse.

Nous venons tous à ses genoux, Lui jurer l'amour le plus tendre; L'aimer est-il rien de si doux? Un cœur pourrait-il s'en défendre? Sur vous est fondé notre espoir Pour protéger notre jeunesse? En vous rendant notre devoir, Nous vous demandons la sagesse.

Puissent nos faibles sentiments Trouver toujours les cieux propices; Ne dédaignez pas des enfants Qui s'engagent sous vos auspices.

0880.

SE

Rendez-vous sensible à nos vœux, Nous vous serons toujours fidèles; Obtenez-nous, du haut des cieux, De goûter les joies éternelles.

#### 202.—MEME SUJET.

Air: Nouveau, ou: Peuple infidéle.

Vierge Marie, souris à ton enfant; Oh! je te prie, écoute mon serment: A toi, mère chérie, Je consacre ma vie: Ref. Toujours, toujours Tu seras mes amours.

Lorsque l'aurore venant poindre au matin, De ses feux dore un horizon lointain : Alors à toi, Marie, Je songe et je m'écrie : Toujours, etc. Quand il s'élance, l'astre brillant des cieux, Et qu'il s'avance tout couronné de feux : L'amour qui me dévore Me force à dire encore : Toujours, etc.

Quand la nuit sombre, arrivant à son tour, Eteint dans l'ombre les derniers feu du jour; A toi mon cœur encore Dit: Je t'aime, et t'implore: Toujours, etc.

#### 203.—AMOUR FILIAL A MARIE.

AIR: Combien j'ai douce souvenance.

Un jour qu'il t'offrait sa prière, Mon cœur qui t'aime et te révère. Te disait: aime-moi toujours, Ma mère; De ton enfant sois les amours, Toujours!

Je te vouai ma vie entière;
Je garderai mon vœu, j'espère,
Mon vœu jusqu'à mon dernier jour,
Ma mère,
De ton enfant sois les amours,
Toujours!

Oh! sois sensible à ma misère!
Pour moi la vie est bien amère!
Qu'au ciel je sois heureux un jour,
Ma mère!
Et là tu seras mes amours,
Toujours!

# 204.—MÊME SUJET.

En ce jour
O bonne Madone
Je te donne
Mon amour.

Jour et nuit La terre entière, Tendre mère, Te bénit.

te.

etc.

Pour toujours Mon âme s'enflamme Et réclame, Ton secours.

O Pécheur, La bonne Madone Te pardonne De bon cœur. Donne-moi Marie chérie, Pour la vie D'être à toi.

Nuit et jour Ma lyre soupire Pour te dire Mon amour.

A la mort, Qui prie Marie, Plein de vie Entre au port.

## 205.—INVITATION A LOUER MARIE.

Chantons, chantons, de Marie
Les maternelles faveurs;
Et que l'univers publie
Ses ineffables grandeurs.

Que la tendre enfance De son innocence Nous prête la voix; Et que la jeunesse, Et que la vieillesse Disent à la fois:

Chantons.

Et vous aussi, chœurs des anges, Venez en ce bas séjour Exalter par vos louanges La mère du bel amour. Chantons

Fut-il sur la terre
De plus tendre mère
Envers ses enfants!
Pour tant de tendresse,
Montrons-nous sans cesse
Fils reconnaissants.
Chantons.

Si son amour est extrême, Chérissous-la sans retour; N'est-il pas juste qu'on aime La mère du bel amour?

Chantons.

Mais l'âme flétrie Peut-elle à Marie Présenter ses feux? Seule l'âme sainte Peut aimer sans crainte La Reine des cieux.

Chantons.

O toi, qui commis le vice, Pleure et gémis en ce jour: Tes pleurs te rendront propice La mère du bel amour. Chantons. Pour nous tout est piége; L'enfer nous assiége, Nous allons périr: Toi seule, ô Marie, Contre sa furie Peux nous secourir.

Chantons.

Sauvés par ta main puissante, Au ciel nous louerons un jour D'une voix reconnaissante La mère du bel amour. Ch

Chantons.

## 206.—LOUANGES A MARIE.

Ref. De Marie à jamais Bénissons les doux bienfaits.  $\}$  2 f.

Célébrons de Marie Les soins pour ses enfants; Exaltons dans nos chants Cette Mère chérie.

Son cœur de notre enfance Partage les douleurs; Sa main sèche les pleurs De notre adolescence.

Ame encore innocente, Tu lui dois ta vertu: Dans ses bras que crains-tu? Marie est si puissante! Créature affligée, Jette-toi dans son sein : Tu sentiras soudain Ta peine soulagée.

Tendrement elle appelle Et poursuit le pécheur, Ramène au bon Pasteur La brebis infidèle.

Elle prie, et Dieu donne Aux pécheurs convertis Sa gloire en paradis : Ah! que Marie est bonne!

Jusqu'à l'heure snprême, Marie est mon soutien, Après Dieu, tout mon bien, Mon espoir et ma vie.

Puissé-je, pour sa gloire Travaillant désormais, Sur l'enfer à jamais Remporter la victoire!

Que tout à moi s'unisse, Reine du saint amour, Pour bénir nuit et jour Votre main protectrice!

Divine et tendre Mère, Jésus est notre Roi: Ah! de grâce aidez-moi A l'aimer, à lui plaire! O Jésus! ô Marie! Seuls régnez dans mon cœur; Seuls faites mon bonheur. Qu'avec moi tout s'écrie:

AUTRE REFRAIN pour l'air du No. 74.

De Marie à jamais Chantons la tendresse extrême, De Marie à jamais Bénissons les doux bienfaits.

#### 207.—LOUANGES A MARIE.

Adressons notre hommage A la Reine des cieux: Elle aime de notre âge La candeur et les vœux. Du beau nom de Marie, Faisons tout retentir; Qu'elle-même attendrie Daigne nous applaudir.

Tout ici parle d'elle:
Son nom règne en ces lieux:
Nous croissons sous son aile;
Nous vivons sous ses yeux.
Cet autel est le trône
D'où coulent ses faveurs,
Son divin Fils lui donne
Tous ses droits sur nos cœurs.

Pour nous, qu'elle rassemble Au pied de son autel, Jurons-lui tous ensemble Un amour éternel. Marie est notre mère; Nous sommes ses enfants: Consacrons à lui plaire Le printemps de nos ans.

O Vierge sainte et pure l' Notre cœur, en ce jour, Vous promet et vous jure, Un éternel amour. Nous voulons, avec zèle, Imiter vos vertus; Vous êtes le modèle Que suivent les élus.

Protégez-nous sans cesse, Dès nos plus tendres ans; Guidez notre jeunesse, Veillez sur vos enfants; Et parmi les orages D'un monde séducteur, Sauvez-nous des naufrages Où périt la pudeur.

## 208.—MÊME SUJET.

Que le monde, Que l'enfer gronde; Gloire en tous lieux A la Reine des cieux.

Ref. { Vive, vive, vive en tous lieux L'auguste nom de la Reine des Cieux.

Qu'on publie Partout Marie. Sa sainteté, Sa gloire et sa bonté.

Sa clémence. Sa vigilance; Prends mille soins De nous dans nos besoins.

Qu'elle est belle ! Qu'elle est fidèle, D'aucun péché

C'est la Reine La Souveraine De l'univers, Son cœur ne fut taché. Du ciel et des enfers.

Dans l'orage Point de naufrage; Point de malheurs

Par la grâce Elle surpasse Les plus grands saints, Pour ses bons serviteurs. Les plus hauts séraphins.

C'est par elle Que j'en appelle A la bonté Du Seigneur irrité.

O Marie, Ma douce vie! A vous servir Qu'on goûte de plaisirs!

Vierge Mère, Je vous révère; Je vous bénis, Et votre divin fils.

Je vous aime, Plus que moi-même De tout mon cœur, Après Dieu, mon Sauveur

#### :209.—HYMNE DE ST CASIMIR.

Unis aux concerts des anges, Aimable Reine des cieux, Nous célébrons tes louanges, Par nos chants mélodieux.

REFRAIN.

De Marie
Qu'on publie
Et la gloire et les grandeurs;
Qu'on l'honore,
Qu'on l'implore,
Qu'elle règne sur nos cœurs.

Auprès d'elle la nature Est sans grâce et sans beauté; Les cieux perdent leur parure, L'astre du jour sa clarté.

C'est la Vierge incomparable Gloire et salut d'Israël; Qui pour un monde coupable Fléchit le courroux du ciel.

Pour tout dire, c'est Marie! Dans ce nom que de douceurs! Nom d'une mère chérie, Nom, doux espoir du pécheur!

Ah! vous seuls pouvez le dire, Mortels qui l'avez goûté, Combien doux est son empire, Combien tendre est sa bonté.

## 210.—MÊME SUJET.

AIR: Mon âme.

Marie, Mère du Sauveur Ma douce vie, Objet de mon cœur.

Tout de ton secours; O tendre mère, A toi j'ai recours.

J'espère

Ta gloire
Enchante les cieux,
Et ta mémoire
Eclate en tous lieux.

Je t'aime, Et je t'aimerai Plus que moi-même, Tant que je vivrai.

## 211.—MÊME SUJET.

Vierge Marie, daigne sourir à tes enfants; Leur tendre amie, reçois nos chants. Ah! nous te consacrons les jours de notre vie; Sans cesse, nous te bénirons; Et d'âge en âge, pour toi nos vœux toujours nais-Seront le gage de nos serments. [sants

Je veux te plaire, je veux publier à jamais, Ma bonne mère, tous tes bienfaits; T'aimer et servir sera ma seule affaire;

A toi je veux appartenir Jusqu'à cette heure où, par un trop juste retour, Enfin je meure de ton amour.

# 212.—TOUJOURS NOUS BÉNIRONS MARIE.

AIR: Vierge Sainte, rose vermeille.

A ton service, auguste Reine,
Pour toujours nous nous consacrons;
Jamais, aimable Souveraine,
Jamais nous te trahirons.
C'en est fait, d'un amour sincère
Nous voulons t'aimer désormais:
Nous, blesser ton cœur, tendre Mère!
Jamais, jamais, jamais!

Si le monde veut nous séduire,
C'est toi qui nous protégeras;
Si contre nous l'enfer conspire,
Nous nous jetterens dans tes bras,
Là nous ne craindrons plus la guerre,
Là nous passerons d'heureux jours;
Tu te montreras notre mère
Toujours, toujours, toujours.

Quand viendra, terrible pensée!
Ce dernier jour tant redouté,
Où notre âme sera placée
Sur le seuil de l'éternité;
Dans tes bras, ô mère chérie
Nous finirons en paix nos jours;
Au ciel nous bénirons Marie,
Toujours, toujours, toujours!

## 213.—MATERNITÉ DIVINE DE LA B. V. M.

Nous vous invoquons tous;
Intercédez pour nous,
Mère de Dieu.
Priez pour vos enfants,
Dans nos combats présents,
Dans nos derniers instants,
Mère de Dieu.

Votre pouvoir est grand Auprès du Tout-Puissant, Mère de Dieu. Peut-il vous écouter, Ne pas vous exaucer? Vous peut-il refuser, Mère de Dieu.

Le fruit de votre sein Est le Verbe Divin, Mère de Dieu. De vous Jèsus naquit, Conçu du Saint-Esprit, De grâce il vout remplit, Mère de Dieu.

f.

f.

De votre dignité
Quand l'impie a douté,
Mère de Dieu,
L'église avec horreur
Proscrivant cette erreur,
A vengé votre honneur,
Mère de Dieu.

#### SECONDE SECTION.

## SOLENNITÉS DE LA STE-VIERGE.

## 214.—POUR LES FÈTES DE LA STE-VIERGE.

D'être enfants de Marie, Il nous est si doux! Venez, troupe chérie, Implorons-la tous.

Chantons ses louanges,
Chantons tour à tour:
Imitons les anges
Qui brûlent d'amour.

Nous célébrons sa fête, Et notre désir, Médite sa conquête Au sein du plaisir.

Réunissons pour elle, Ici tous nos vœux; Cachons-nous sous son aile, Nous serons heureux.

O notre unique amante, Unique en douceurs! Sensible et bienfaisante Vous charmez nos cœurs. Tout doit vous rendre hommage, O beauté des cieux! Aux pieds de votre image! Que nos cœurs sont heureux!

A l'auguste Marie, Venons, en ce jour, Consacrer pour la vie Nos cœurs sans retour.

## 215.—CONCEPTION DE LA TRÈS-SAINTE-VIERGE.

De tes enfants reçois l'hommage, Prête l'oreille à leurs accents: Seigneur, c'est ton plus noble ouvrage Qu'ils vont célébrer dans leurs chants. Ranimé par ta main puissante, Plein d'un espoir consolateur, David de sa tige mourante Voit germer la plus belle fleur. 2 f.

Pleine de grâce, ô Vierge incomparable!
L'honneur, la gloire et l'appui d Israël,
Jetez sur nous un regard favorable;
De cet exil con luisez-nous au ciel. 2 f.

Des misères et des alarmes Cette terre était le séjour; Mais le ciel, pour tarir nos larmes, Nous donne une mère en ce jour: Chantons cette mère chérie, Offrons-lui le don de nos cœurs, Et que notre bouche publie Et ses charmes et ses grandeurs.

2 f.

Elle est pure comme l'aurore Qui brille dans un brillant lointain, Comme le lis qu'on voit éclore Dans la fraîcheur d'un beau matin. Et jusqu'aux sources de la vie, Par un prodige sans égal, Son âme ne fut pas flétrie. Du souffle empoisonné du mal.

2 f.

Ainsi qu'un palmier solitaire Qui croit sur le courant des eaux, Et tous les ans donne à la terre Des fleurs avec des fruits nouveaux : Ainsi, loin d'un monde volage, Marie accomplit son destin, Et tous les peuples, d'âge en âge, Béniront le fruit de son sein.

2 f.

## 216-SACRÉ CŒUR DE MARIE.

Heureux qui du cœur de Marie, Connait, honore les grandeurs, Et qui sans crainte se confie, En ses maternelles faveurs! Ses jours coulés sous ses auspices, A l'abril des périls humains, Seront des jours sereins, propices Calmes, utiles, purs et saints.

Après le cœur du divin Maître, A qui seul est dû tout encens, Fut-il jamais, et peut-il être Un cœur plus digne de nos chants! En est-il de plus respectable, De plus auguste, de plus grand, De plus puissant, de plus aimable, De plus doux, de plus bienfaisant?

Hâtez-vous d'offrir à son trône, Saints Anges, vos tributs d'honneur; Chantez du Dieu qui la couronne, Les dons, la gloire, la splendeur; Contemplez révérez en elle, Louez toujours, aimez sans fin, Ce cœur formé sur le modèle Du cœur de votre Souverain.

Et nous fils d'un père coupable, Par le ciel condamnés aux pleurs, Cherchons dans ce cœur secourable Un abri contre nos malheurs. Jamais il n'est inaccessible A nos besoins, à nos désirs; Il est toujours ouvert, sensible A nos revers, à nos soupirs. Pécheurs, à cet aimable asile Ne craignez point de recourir; L'entrée en est sûre et facile A la douceur au repentir. Vous trouverez, dans la puissance Et dans l'amour de ce doux cœur, La plus infaillible assurance De fléchir le cœur du Seigneur.

O cœur de la plus tendre mère, Cœur plein de grâce et de bonté, Vous sur qui, dans notre misère, Notre espoir à toujours compté! Soyez soyez, notre refuge Et notre appui dans tous les temps, Surtout auprès de notre juge, Dans le dernier de nos instants.

### 217.—MÊME SUJET.

Votre cœur, aimable Reine, Anime nos faibles voix; Plus mère que Souvereine, Vous faites chérir vos lois. Cœur puissant, cœur secourable, Je mets en vous mon espoir; Votre amour inexprimable Egale votre pouvoir.

Pour mon cœur ce cœur sincère Fut percé d'un trait mortel: Que l'amour, divine Mère, M'immole sur votre autel. Que ce cœur, Vierge chérie, A nos cœurs offre d'appas! Son amour nous rend la vie, Au sein même du trépas.

De ce cœur incomparable, L'amour termina les jours; Qu'une mort si désirable De mes ans borne le cours! Quel éclat dans lo nature Approche de sa beauté! Lis brillant, ta blancheur pure, Le cède à sa pureté.

Trop longtemps je fus rebelle A vos célestes ardeurs; Chaste cœur, mon cœur fidèle Cède à vos charmes vainqueurs, Oui, mon cœur vous rend les armes, Vous avez comblé mes vœux; L'amour fait couler mes larmes; Oh! que mon sort est heureux!

## '218.—PURIFICATION DE LA T.S. VIERGE, ET PRÉSENTATION DE N.S. AU TEMPLE.

AIR: Vainquenr de l'enfer.

Quel amour! quel amour extrême! L'Eternel est adorateur; Il s'offre dans le temple même Victime et sacrificateur. Dans ce jour d'heureuse mémoire, Un Dieu s'humilie à ses yeux. Quittant le trône de sa gloire, Il se fait victime en ces lieux.

Dieu fait enfant, Verbe adorable, Il voile sa divinité, Et comme l'esclave coupable, Le rédempteur est racheté.

Mère d'amour, mère fidèle, Tu présentes ce premier-né Qui forme une offrande nouvelle Dont le ciel même est étonné.

Ah! quelle humilité profonde! Pourquoi te soumettre à la loi? Mère d'un Dieu, Vierge féconde, Les anges sont moins purs que toi.

## 219.—ANNONCIATION DE LA T. S. VIERGE.

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ:
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Un Ange ayant dit à Marie
Qu'elle enfanterait Jésus-Christ;
De la grâce elle fut remplie,
Elle conçut du Saint-Esprit.
Ave, Maria, gratiâ plena;—Dominus tecum, &c.

V. Ecce ancilla Domini;

R. Fiat mihi secundûm verbum tuun.
Voici Seigneur, l'humble servante
Soumise à votre volonté;
Je suis en tout obéissante;
Conservez ma virginité.

Ave, Maria, gratia plena ;- Dominus tecum, &c

V. Et verbum caro factum est;

R. Et habitavit in nobis.

Alors le Verbe, égal au Père,
Voulant habiter parmi nous,
Prit au chaste sein de sa Mère
Le corps qu'il a livré pour nous.

Ave, Maria, gratia plena; - Dominus tecum, &c

V. Ora pro nobir, Sancta Dei Genetrix, R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi Priez pour nous, Sainte Marie, Obtenez nous un heureux sort; Priez pour nous pendant la vie, Priez à l'heure de la mort

Ave, Maria, gratia plena.
OREMUS—Gratiam tuam, quæsimus,&c

#### 220.-MÊME SUJET.

Le Dieu que nos soupirs appellent Hélas! ne viendra-t-il jamais? Les siècles qui se rencuvelle Accompliront-ils ses décrets? Le verrons-nous bientôt éclore, Ce jour promis à notre foi? Viens dissiper, brillante aurore. Les ombres de l'antique loi.

C'en est fait, le moment s'avance, Un Dieu vient essuyer nos pleurs; Il va combler notre espérance, Et mettre fin à nos malheurs.

Fille des rois, ô Vierge aimable, Parois, sors de l'obscurité; Reçois le prix inestimable Que tes vertus ont mérité.

Des promesses d'un Dieu fidèle Le gage en tes mains est remis; Quel bonheur pour une mortelle! Un Dieu va devenir ton Fils.

Dans ta demeure solitaire, Je vois un Ange descendu: O prodige! ô grâce! ô mystère! Dieu parle; et le verbe est conqu

Mortels, d'une tige coupable, Rejetons en naissant flétris, Dieu brise le joug déplorable Où vivaient nos aïeux prescrits.

Son amour nous rend tout facile, Ne combattons plus ses desseins; Parmi nous lui-même il s'exile, Pour finir l'exil des humains. Il répand des grâces nouvelles, Consomme ses engagements; A ses lois soyons tous fidèles, Comme il le fut à ses serments.

## 221.—LA SALUTATION ANGÉLIQUE.

Salut, gloire, ô Marie!
O Fille de Jessé!
Vierge sainte, et remplie
De grâce et de beauté;
Le Seigneur est en vous;
Entre toutes les femmes,
Je vous révère et vous bénis;
Béni soit Jésus, votre fils,
Le Sauveur de nos âmes.

Vous êtes notre mère, Vierge! mère de Dieu; Aidez notre misère,

En tous temps, en tous lieux; Pour de pauvres pécheurs Signalez votre zèle:

Priez, pendant que nous vivrons, Obtenez nous quand nous mourrons La couronne immortelle.

## 222.—MÊME SUJET.

Auguste et divine Marie Nous vous saluons à genoux; Vous êtes de grâces remplie, Et le Seigneur est avec vous.

Bénie entre toutes les femmes, Vous méritez le premier rang: Et béni le Sauveur des âmes, Qui fut formé de votre sang,

Mère de Dieu, sainte Marie, Soyez toujours notre support: Priez pour nous pendant la vie, Priez à l'heure de la mort.

N. B. On peut chanter ce Cantique sur l'air de l'Angelus en ajoutant à chaque couplet :

Ave, Maria, gratiâ plena, Voyez les Nos. 79-81.

## 223.—POUR LA FETE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS.

Air: En avant, le ciel me contemple; ou: Le sort au printemps de ma vie.

Viens, pécheur, et vois le martyre, De la mère du Roi des rois; Au moment où Jésus expire, Vois Marie au pied de sa croix. Et si d'une mère chérie Ta main ne peut sécher les pleurs, Ah! du moins pleure avec Marie, O toi qui causes ses douleurs.

"Cui, c'est toi qui perce mon âme "D'un glaive à jamais douloureux; "C'est toi qui sur un bois infâme,

" Fais mourir mon Fils sous mes yeux.

" Pour laver tes excès, tes crimes,

"Tu vois couler mon sang, mes pleurs;

"Aux tourments de ces deux victimes "Craindras-tu d'unir tes douleurs?"

O Marie, ô ma tendre mère, Que de pleurs je vous ai coûtés! J'ai péché!..... mais pourtant j'espère, J'espére encore en vos bontés. C'est moi seul qui suis le coupable; Et Jésus souffre les douleurs! Au sang de ce maître adorable Puissé-je enfin mêler mes pleurs.

le.

Puissent les clous et les épines Qui blessèrent mon doux Jésus, Imprimés par vos mains divines, Dans mon cœur graver ses vertus! J'ai causé vos longues souffrances, Mère d'amour et de douleurs; Puissé-je, expiant mes offenses, Tarir la source de vos pleurs. Refrain pour un air nouveau.

Ah! si d'une mère chérie C'est nous qui causons les douleurs, N'est-il pas bien juste, ô Marie, De mêler nos pleurs à vos pleurs?

#### 224.—MEME SUJET.

Air: Est-ce vous que je vois.

D'un fils crucifié je suis la pauvre mère!! Oh! donnez une larme au moins à mon malheur. Voyez, vous qui passez, voyez s'il fut sur terre, S'il fut jamais douleur semblable à ma douleur!!

Les méchants le suivaient en criant: Qu'il [périsse. Un traitre le vendit, et c'était son ami!! Moi, je le suivis seule au lieu du sacrifice, Car tous ceux qu'il aima, tous de crainte avaient [fui.

Mère de l'homme Dieu, non, jamais une mère De plus d'amour que moi ne chérit son enfant: Et pour ce fils si cher, ici sur le Calvaire, Du supplice à mes yeux s'est dressé l'instrument.

Ah! j'ai vu des bourreaux l'impitoyable rage, Perçant ses pieds, ses mains, les clouant à la croix! Sur son corps je l'ai vu accumulant l'outrage, Ce corps que sur mon sein je pressai tant de fois! A son âme mon âme en tout était unie; De tout ce qu'il souffrit, oh! qu'il me fit souffrir! Hélas! j'agonisai de sa longue agonie..... Et de sa mort aussi que n'ai-je pu mourir!!!

Mais tous les jours je meurs d'une mort bien [amère, Car tous les jours je songe à la mort de mon Fils; D'un fils crucifié je suis la pauvre mère, Enfants qu'il m'a légués, oh! plaignez mes ennuis!

#### 225.—VISITATION A LA T. S. VIERGE.

Astres, brillez d'un feu plus doux Dans les lieux ou passe Marie; Monts superbes, abaissez-vous Devant cette mère chèrie.

O toi dont le cœur maternel Est touché de notre misère, Jusqu'au trône de l'Eternel Daigne porter notre prière.

Des vierges l'espoir et l'honneur, Marie, pourquoi d'un pas si rapide Des monts franchis-tu la hauteur? Quelle ardeur t'enflamme et te guide?

C'est la céleste charité Dont l'esprit divin t'a remplie; Mère de Dieu, ta dignité En toi ne l'a point affaiblie.

ur.

re,

se.

mt

re

t:

t.

Les yeux encore fermés au jour, Déjà Jean-Baptiste, ô Marie! A ta voix tressaille d'amour, Au sein de sa mère attendrie.

Déjà s'offre comme Sauveur L'enfant-Dieu que porte Marie; Et déjà l'enfant précurseur Annonce en Jésus le Messie.

Hôtes dignes de leur amour, Vous logez Jésus et sa Mère; Hetreux parents! heureux séjour! Jouissez d'un sort si prospère.

#### 226.—LE MAGNIFICAT.

Un Ange ayant dit à Marie Que le monde aurait un Sauveur, Et que le ciel l'avait choisie Pour mère du Dieu Rédempteur; Toute ravie

Elle chante ainsi son bon heur:

Magnificat anima mea Dominum, Et exultavit spiritus meus: in Deo salutari meo:

Dieu qui peut tout, pouvait-il faire En ma faveur rien de plus grand? Je reste vierge, et je suis mère; Un Dieu s'unit à mon néant.

Profond mystère, Dont je bénis le Tout-Puissant.

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc bea am me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomencius.

Il aime tous ceux qui le craignent;
Ils vivent dans son souvenir.
Si les superbes le contraignent
A les confondre, à les punir;
Les humbles règnent;
Sa droite a daigné les bénir.

Et misericordia ejus et projenie in projenies: timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.

Touché de la misère extrême
Où les humains étaient réduits,
Il veut les défendre lui-même
Des traits de leurs fiers ennemis:
Bonté suprême!
Il leur donne aujourd'hui son Fils.

Deposuit potentes de sede: et exultavit humiles. Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inages.

Ainsi s'accomplit la promesse Qu'il avait faite à nos aïeux; La paix succède à la tristesse, Pour nous déjà s'ouvrent les cieux; Et sa tendresse Partout va faire des heureux.

Suscepit Israël puerum suum : recordatus misericordiæ suæ.
Sicut locutus est ad patres nostros : Abraham et seminis

eius in secula.

A jamais gardons la mémoire De ses bienfaits, de ses faveurs. Toujours cédons lui la victoire, Faisons-le régner sur nos cœurs. Rendons-lui gloire, Rendons-lui d'éternels honneurs.

Gloria Patri et Filio.\* Et Spiritui Sancto.

\* Sicut erat in principio, et nunc et semper,\* Et in sæcula sæculorum. Amen.

Voyez les Nos. 221, 222 et 230.

## 227.—ASSOMPTION DE LA T.S. VIERGE

Triomphez, Reine des cieux,
A vous bénir que tout s'empresse:
Triomphez, Reine des cieux,
Dans tous les temps, dans tous les lieux. fin.
Que l'amour nous prête
En ce jour de fête,
Que l'amour nous prête
Ses plus doux accords;
Et que votre voix s'apprête
A seconder ses efforts.

Triomphez.

Célébrons en ce saint jour
Les vertus de l'humble Marie;
Célébrons en ce saint jour
Et ses bienfaits et son amour.
Sans cesse enrichie,
Jeunesse chérie,
Sans cesse enrichie
Des plus heureux dons;
C'est de la main de Marie,
Enfants, que nous les tenons. Triomphez.

Qu'à jamais de ses faveurs
Nos chants rappelant la mémoire,
Qu'à jamais de ses faveurs
Le souvenir charme nos cœurs.
Le ciel et la terre,
Ravis de lui plaire,
Le ciel et la terre
Chantent ses appas,
Vos enfants, ô tendre mère!

Ne vous béniront-ils pas?

Е

n.

Achevez notre bonheur,
Retracez en nous votre image:
Achevez notre bonheur,
Et gravez dans nous votre cœur.
Guidez de l'enfance,
Par votre puissance,
Guidez de l'enfance
Les pas chancelants,
Et que l'aimable innocence
Couronne nos derniers ans.
Triomphez.

Triomphez.

## 229.—MÊME SUJET.

Avec transport les cieux l'ont proclamée Reine des saints, des trônes, des vertus! La voyez-vous ma mère bien-aimée, Près de son fils, près de son doux Jésus? 2 f.

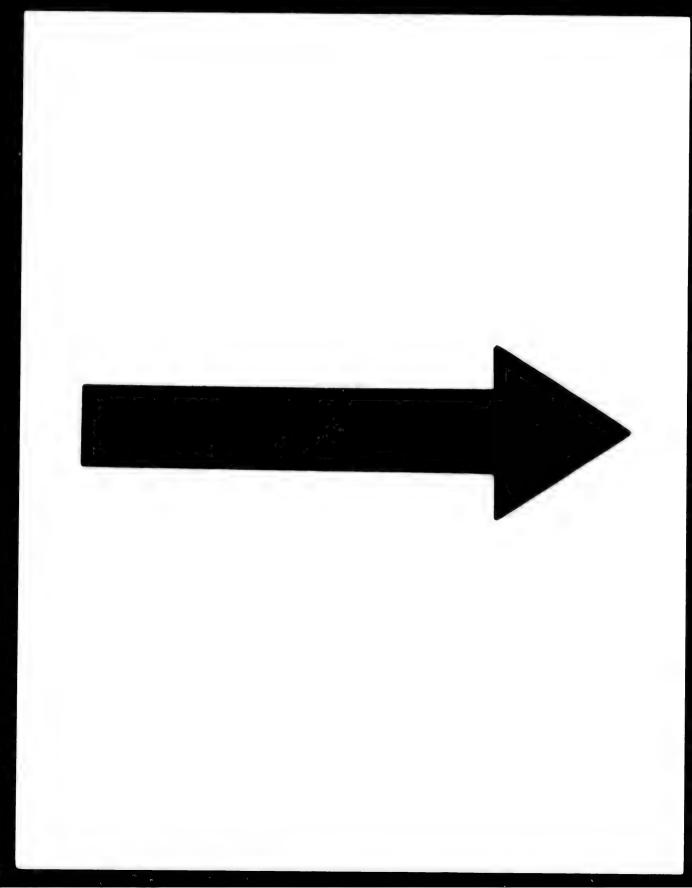



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM SIM SECTION OF THE SECTION OF TH



REFRAIN.

Volons, volons, mon âme, Loin de ce lieu mortel, Sur nos ailes de flamme Suivons Marie au ciel!

Après ta douce mère,
Vole, mon pauvre cœur:
Loin d'elle sur la terre,
Loin d'elle est-il bonheur?

Volons.

2f.

Et moi, son fils, comment pourrai-je vivre Loin des beaux lieux où se trouve sa cour? Au ciel, au ciel, je veux, je dois la suivre: Volons, volons sur l'aile de l'amour! 2 f.

Cruel départ, qui me ravit ma mère! Qui me ravit ma vie et mon espoir! Partons! partons! la vie est trop amère! Au ciel, au ciel, volons, allons la voir. 2 f.

Pour ton enfant sans doute ta prière, A ton Jésus demande de beaux jours : Mais pour l'enfant qui regrette sa mère, Oh! de ses pleurs qui suspendra le cours? 2 f.

Mère d'amour, exauce, je t'en prie, De ton enfant le plus ardent désir; Fais qu'ici bas je vive de ta vie, Et de ta mort que je puisse mourir.

## 229.—NATIVITE DE LA T. S. VIERGE

Mère de Dieu, quelle magnificence Orne aujourd'hui ton aimable berceau! Les Anges saints veillent sur ton enfance, Le ciel a-t-il un spectacle plus beau?

Ref. Tendre Marie,
O mon bonheur!
Toujours chérie
Tu vivras dans mon cœur.  $\left. \begin{array}{c} 2f. \end{array} \right.$ 

Voyez les quatre derniers couplets du No. 200.

#### 230.—SAINT NOM DE MARIE.

Dans nos concerts
Bénissons le nom de Marie;
Dans nos concerts
Consacrons-lui nos chants divers:
Que tout l'annonce et le publie
Et que jamais on ne l'oublie
Dans nos concerts.

f.

Qu'un nom si doux
Est consolant! qu'il est aimable!
Qu'un nom si doux
Doit avoir des charmes pour nous!
Après Jésus, nom adorable,
Fut-il rien de plus délectable,
Qu'un nom si doux.

Ce nom sacré
Est digne de tout notre hommage,
Ce nom sacré
Doit être partout honoré.
Qu'il puisse partout d'âge en âge
Etre révéré davantage
Ce nom sacré.

Nom glorieux;
Que tout respecte ta puissance,
Nom glorieux!
Et sur la terre et dans les cieux,
De Dieu tu calmes la vengeance,
Tu nous assures sa clémence,
Nom glorieux.

Par ton secours
L'âme à son Dieu toujours fidèle,
Par ton secours
Dans la vertu coule ses jours;
Sa ferveur, son amour, son zèle,
Le nourrit et se renouvelle
Par ton secours.

## 231.—MÊME SUJET.

C'est le nom de Marie Qu'on célèbre en ce jour ; O famille chérie, Chantez ce nom d'amour. C'est le nom d'une mère, Chantez, heureux enfants; Unissez pour lui plaire Et vos cœurs et vos chants.

C'est un nom de puissance, Un nom plein de douceur; Mais toujours sa clémence Surpasse sa grandeur.

C'est un nom de victoire, Il dompte les enfers; Il nous donne la gloire De briser tous nos fers.

C'est un nom d'espérance Au pécheur repentant; Un gage d'innocence Au cœur juste et fervent.

Il n'est rien de plus tendre, Il n'est rien de plus fort; Le ciel aime à l'entendre, Pour l'enfer c'est la mort.

Il est doux à la terre, Il est plus doux au ciel; Un cœur pur le préfère A la douceur du miel.

La parole première Que dit Jésus enfant Fut le nom de sa mère, Qu'il dit en souriant. Que le nom de ma mère, Au dernier de mes jours, Soit toute ma prière, Qu'il soit tout mon secours.

#### 282.—NOTRE-DAME DU ROSAIRE.

D'une Mère chérie Célébrons les grandeurs; Consacrons à Marie Et nos vœux et nos cœurs.

De concert avec l'Ange,
Quand il la salua,
Disons à sa louange
UN AVE, MARIA.

Modeste créature, Elle plut au Seigneur, Et vierge toujours pure, Enfanta le Sauveur.

Nous étions la conquête Du tyran des enfers; En écrasant sa tête, Elle a brisé nos fers.

Que l'espoir se relève En nos cœurs abattus; Par cette nouvelle Eve Les cieux nous sont rendus. O Marie! ô ma mère!
Prenez soin de mon sort;
C'est en vous que j'espère
En la vie, à la mort.
Obtenez-nous la grâce,
A notre dernier jour,
De vous voir face à face
Au céleste séjour.

#### 283.-PRESENTATION DE LAS. VIERGE

#### ENFANCE DE MARIE.

C'est à l'ombre du sanctuaire Enfants, que votre tendre Mère A vu couler ses plus beaux jours, Ses jours de paix, hélas si courts.

Si vous aimez son innocence,
Si vous aimez le travail, le silence,
Heureux enfants, vous serez ses amours,
Toujours, toujours, toujours! 2 f.

Dans sa pieuse solitude La prière était son étude; Elle y poussait d'ardents soupirs, Elle y brûlait de saints désirs.....

Sa voix comme celle des Anges, Du Très-haut chantait les louanges, Ses accents purs, mélodieux Etaient comme un écho des cieux. Quand le Pontife au jour de fête-Lisait la loi du saint prophète, Elle écoutait avec bonheur Et conservait tout dans son cœur.

Tendre victime au Dieu qu'elle aime, Voulant s'imoler elle-même, Elle entretenait nuit et jour Dans son cœur un fervent amour,

#### 234.—CONSACRATION A MARIE.

AIR: Mon cœur, en ce jour solennel.

O puissante Mère de Dieu, De tous nos cœurs reçois l'hommage ! Vers tes enfants dans ce saint lieu T'offrant les beaux jours de leur âge,

bis. { C'en est donc fait, mère d'amour; Nous serons à toi sans retour

Ce troupeau si cher à ton cœur S'est réuni sous tes auspices; Te servir fera son bonheur, T'aimer ses plus chères délices.

Daigne, pour prix de notre amour, Te montrer toujours notre mère : Et nous ferons de jour en jour De nouveaux efforts pour te plaire. Ah! garde-nous de tout péril. O pieuse, ô tendre Marie! Et conduis-nous de cet exil Dans la bienheureuse patrie.

Puissent tous tes enfants un jour Se presser auprès de ton trône, Et, pour gage de leur amour, Placer à tes pieds leur couronne !!!

#### :235.-POUR LE MOIS DE MARIE.

Salut, ô beau mois de Marie!
O mois que j'ai tant désiré,
Mois que toute l'année envie,
Augure de félicité!
Ton doux soleil commeuce à luire,
Il est l'espoir des malheureux;
En toi je crois voir le sourire
De l'aimable Reine des cieux.

A cette époque fortunée,
Temps de grâce et de bienfaits;
A notre mère bien-aimée,
Sans crainte adressons nos souhaits;
Elle est si puissante, si bonne;
Son amour éclate en tous lieux;
Non, jamais on ne vit personne.
Dont elle ait rebuté les vœux.

Oui, d'obtenir son existence Mon cœur ôse encore espérer; Mais l'amour, la reconnaissance Suffiront-ils pour la payer.....? Je mettrai mes soins, Vierge sainte, A vous faire obéir, aimer; Tous de mes pas suivront l'empreinte Et viendront aussi vous louer.

Ne pas espérer, ô ma mère, Est impossible à votre enfant! Contre toute attente, j'espère, Car votre pouvoir est si grand! Votre bonté que rien ne lasse Confond notre faible raison, Oui, j'attends de vous toute grâce, Vous obtiendrez tout d'un Dieu bon.

Marie, espoir de la nature
Dans mes plaisirs, dans mes tourments.
C'est votre nom que je murmure,
Il revient toujours dans mes chants;
De ce beau nom la mélodie
M'inspire un sentiment si doux!
Pourriez-vous oublier, Marie,
L'enfant qui toujours pense à vous?

#### 236.—LE RETOUR DU MOIS DE MARIR.

Du beau mois de Marie Chantons le fortuné retour; A la mère chérie Disons un chant d'amour.

Ce mois de la nature est le plus bel ouvrage; Tout y ravit le cœur, tout y charme les yeux. Des plaisirs qu'il amène allons offrir l'hommage. A celle qui suffit pour rendre un cœur heureux.

De ses plus verts rameaux, de ses fleurs les [plus belles. Pour parer ses autels, dépouillons le printemps: De ses bénignes mains, et de fleurs immortelles, Marie un jour ceindra le front de ses enfants.

A parler de Marie en ce mois tout conspire; La pureté de l'air et la beauté du ciel Répètent à l'envi, que sous ton doux empire, L'on goûte, aimable Reine, un printemps éternel.

Lorsqu'à l'ombre des bois, au bord de la prairie, J'écoute des oiseaux les concerts ravissants. Une autre voix me dit: " dans le sein de Marie Il est d'autres douceurs pour des cours innocents."

Venez, heureux enfants, vous donner à Marie, Venez: le monde a-t-il de si riants appas? Venez: en soulageant les maux de notre vie, Son amour vers le ciel guide encore nos pas.

# 237.—MÊME SUJET.

AIR: Mon cœur, en ce jour solennel.

Chrétiens, de la Mère de Dieu Chantons, célébrons les louanges; Et, prosternés dans ce saint lieu, Saluons la Reine des Anges.

Ref. { Vierge sainte, acceptez ces fleurs, Et ses guirlandes et nos cœurs.

Le mois des fleurs est de retour; Rendez nos cœurs purs, ô Marie! Comme l'azur du plus beau jour, Et les parfums de la prairie.

Oui, le Seigneur est avec vous, O Vierge à la grâce divine! Priez pour nous, priez pour nous; Que devant vous tout front s'incline!

O Vierge mère, ouvrez vos bras A vos enfants dans leurs alarmes; Veillez sur eux, guidez leurs pas Au sein de ce vallon de larmes.

L'auréole du séraphin Moins que la vôtre est radieuse; Puissions-nous vous bénir sans fin Dans l'éternité glorieuse.

## 288.-LE PLUS BEAU MOIS.

C'est le mois de Marie, C'est le mois le plus beau; A la Vierge chérie Disons un chant nouveau. fin.

Ornons le sanctuaire
De nos plus belles fleurs;
Offrons à notre mère
Et nos chants et nos cœurs.

De la saison nouvelle On vante les bienfaits: Marie est bien plus belle, Plus doux sont ses bienfaits.

L'étoile éblouissante ... Qui jette au loin ses feux Est bien moins éclatante, Son aspect moins pompeux.

Qu'une brillante aurore Vienne enchanter mes yeux! Marie efface encore Cet ornement des cieux.

Au vallon solitaire, Le lis, par sa blancheur, De cette Vierge mère Retrace la candeur. O Vierge, viens toi-même, Viens semer dans nos cœurs Les vertus dont l'emblême Se découvre en des fleurs.

Défends notre jeunesse Des plaisirs séduisants; Montre-nous ta tendresse Jusqu'à nos derniers ans.

Fais que dans la patrie Nous cherchions à jamais, O divine Marie, Ton nom et tes bienfaits.

## 239.—MEME SUJET.

AIR: Bénissons à jamais.

Refrain

Réunissons nos voix, Pour chanter tous à la fois; Réunissons nos voix, Pour chanter le plus beau mois.

Ce mois de notre vie La plus belle saison, S'appelle avec raison Le beau mois de Marie.

Dans ce mois la nature Se pare de ses fleurs ; La vertu de nos cœurs Doit faire la parure Des oiseaux l'harmonie Qui réjouit ces beaux bois, Semble inviter nos voix A célébrer Marie.

Entourons son image Des fleurs de nos hameaux; Des plus tendres rameaux Offrons-lui le feuillage.

Pour honorer Marie C'est trop peu de nos fleurs; Unissons-y nos cœurs, C'est le don qu'elle envie.

Marie, ô tendre Mère, Protégez vos enfants; Rendez-les triomphants, En vous leur cœur espère.

Aimable Protectrice, En ce mois, en tout temps, Aux vœux de vos enfants Soyez toujours propice.

# 240.—LA FIN DU MOIS DE MARIE.

AIR: Seigneur, des ma première enfance.

Cette époque tant désiréc Que j'appelais de tous mes vœux, Que mon cœur avait demandée, La voilà qui passe à mes yeux. Elle fut la saison chéric,
Et nos heureux jours vont finir;
Mais de ce beau mois de Marie
Nous garderons le souvenir.

Hélas! pourquoi si tôt finie? Faut-il déjà la regretter? Et bien, faisons l'an de Marie, Et nous pourrons nous consoler.

Mais qu'est-ce qu'un mois, une année, Pour mon insatiable ardeur? A la Vierge toujours aimée Donnons tout, donnons notre cœur.

De plus en plus, douce Marie, Embrâse-le de ton amour, Nous te consacrons notre vie, Bonne mère. c'est sans retour.

# 241.—ADIEUX AU MOIS DE MARIE.

AIR: Nouveau ou: Tu vas remplir.

Il va finir le beau mois de Marie;
Il a passé comme ses belles fleurs.
Oui, mais l'amour d'une mère chérie
Ne passe pas, il reste dans nos cœurs.
\*\*Adieu, beau mois qui parfumes la terre;
C'est aujourd'hui le dernier de tes jours:
Mais si Marie est pour toujours ma mère,
Je veux l'aimer toujours, toujours, toujours.

2f.

née,

RIE.

ours.

Le noir enfer n'a pas éteint ses flammes, Et de sa rage il nous poursuit encor; Il a toujours la même soif des âmes, Il les appelle au gouffre de la mort. \*Adieu, beau mois, pour nous si plein de gloire; C'est aujourd'hui le dernier de tes jours; Mais il nous faut bien plus d'une victoire, Il faut vaincre toujours, toujours, toujours.

Le monde aussi va conserver des charmes, Et m'inviter à de nouveaux plaisirs; Mais j'aime mieux ici verser des larmes; Que de donner au monde mes plaisirs..... \*Adieu, beau mois, tu fuis, mon bonheur passe, C'est aujourd'hui le dernier de tes jours; Mais si toujours j'ai besoin de la grâce, Je veux prier toujours, toujours, toujours.

Et c'est ainsi que tombent les années, Un Dieu les jette en son éternité: L'homme s'éteint et les fleurs sont fanées, Tout fuit, tout meurt avec rapidité. \*Adieu, beau mois, adieu fleurs de Marie, C'est aujourd'hui le dernier de vos jours; Ah! que n'est-il le dernier de ma vie! Je l'aimerais toujours, toujours, toujours!!!

# 242.—PÉLÉRINAGE A L'AUTEL DE MARIE.

Prévenons les feux de l'aurore, Allons, précipitons nos pas; La Vierge nous appelle encore, Allons nous jeter dans ses bras.

Allons offrir à notre mère
Un cœur brûlant de son amour;
Consacrons dans son sanctuaire
Les prémices d'un si beau jour.

2 f

Au pieds de la Vierge fidèle Venez répéter vos serments; Venez tous, elle vous appelle, Car vous êtes tous ses enfants.

Elle aime à se voir entourée De ses fidèles serviteurs; Ils ne l'ont jamais implorée, Sans se voir comblés de faveurs.

Justes, son amour nous invite, Votre Mère vous tend la main; Qu'à sa voix votre cœur palpite Venez reposer dans son sein.

Vous lui retracez le modèle Et les traits de son fils Jésus; De sa tendresse maternelle Ah! pourriez-vous craindre un refus? Pécheur, son amour te réclame Pour toi son cœur est alarmé; Ton crime a déchiré son âme, Mais un fils est toujours aimé.

DE

Elle reconnut au Calvaire Jésus dans l'homme de douleurs Elle va se montrer ta mère En te couvrant aussi de pleurs.

Heureux enfants de l'opulence, Venez à son trône immortel; Des dons de la magnificence Venez embellir son autel.

De votre or et de vos richesses Quel usage plus glorieux? Vous achetez par ces largesses Un avocat dans les cieux,

Vous que la fortune cruelle Paraît poursuivre sans retour, Chaque jour venez auprès d'elle Chercher le pain de chaque jour.

Pauvre elle-même sur la terre, Marie entendra vos accents; Des orphelins elle est la mère Les malheureux sont ses enfants.

Vous tous qui répandez des larmes, Venez, venez à ses genoux, Et vos pleurs auront tant de charmes Que le ciel en serait jaloux. Que dis-je? votre âme atteindrie Retrouvera le vrai bonheur, Sitôt que le nom de Marie Retentira dans votre cœur.

## 243.—OFFRANDE A MARIE.

Pourquoi cette vive allégresse Qui brille sur vos fronts jaloux? Pourquoi ces nouveauz chants d'ivressse Dont retentissent ces beaux lieux? Enfants d'une mère chérie, Pour fêter ce jour vénéré, Portons nos tributs à Marie, Au pied de son trône sacré.

Refrain.

Vierge, reçois cette ceuronne; Fais qu'elle soit le gage heureux De celle qu'auprès de ton trône Tu nous réserves dans les cieux.

Pour la gloire de votre Reine. Sortant de vos saints pavillons, Autour de votre Souveraine, Anges, rangez vos bataillons; Le front incliné vers la terre, Mêlez votre amour et vos chants A ceux que pour leur tendre mère, Font éclater tous ses enfants. Et vous, ornements de la terre, Croissez, croissez, charmantes fleurs; C'est pour le front de notre mère Que nous destinons vos couleurs, Vierge, ici-bas, pour ta couronne Les fleurs nous offrent leurs présents; Fais qu'un jour auprès de son trône, Ta couronne soit tes enfants.

Hélas! de la saison nouvelle
Les fleurs ne bravent pas le temps;
Mais les dons d'une âme fidèle
Durent plus que leur doux printemps.
De tes vertus, ô Vierge pure,
Si tu daignes nous revêtir,
Rien ne flétrira la parure
Dont tu sauras nous embellir.

Marie, aimable protectrice,
Sur tes enfants jette les yeux;
Vers eux étends ta main propice
Et prête l'oreille à leurs vœux.
Nous demandons tous l'espérance,
De la foi le précieux don:
L'innocent, la persévérance,
Et le coupable, son pardon.

## 244.—ADIEUX A L'AUTEL DE MARIE

Il faut quitter le sanctuaire Où j'ai retrouvé le bonheur; Mais je veux auprès de ma mère, Je veux ici laisser mon cœur, Je pars, adieu, mère chérie,
Adieu, ma joie et mes amours;
Toujours je t'aimerai, Marie,
Toujours, toujours, toujours, toujours.

J'avais le cœur si plein de larmes, Quand j'approchai de ton autel; Mais tu mis fin à mes alarmes, Par un seul regard maternel. Je pars.

J'ai retrouvé de l'espérance Sitôt que je fus devant toi; Ton cœur toujours plein de clémence Au cœur de Dieu parlait pour moi. Je pars.

Tu répondis à ma prière
Par un regard du haut des cieux;
Et tu m'as dit: " je suis ta mère,
" Toujours sur toi, j'aurai les yeux."

Je pars.

Oui, je le crois au moment même Où je priais à ton autel, Ton cœur m'a dit: "enfant je t'aime; "Tu m'aimeras un jour au ciel." Je pars.

Ah! je voudrais, Vierge fidèle, Rester toujours à tes genoux, Jusqu'à ce que la mort m'appelle: Mourir ici serait si doux!! Je pars.

# VEPRES DU DIMANCHE

DEUS, in adjutorium meum intende. Domine, ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, etc.

Alluia, ou Laus tibi, Domine, Rex æternæ gloriæ.

ANT. Dixit Dominus, ou Alleluia.

#### PSAUME 109.

Dans ce psaume le Saint Roi David parle de la génération éternelle de Jésus-Christ, de son sacerdoce, de ses souffrances, et de la gloire éternelle dont elles sont suivies.

Dixit Dominus Domino meo: Sede à dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos: scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuæ, in splendoribus Sanctorum: ex utero antè luciferum genui te.

Juravit Dominus, et non pænitebit eum: Tu es Sacerdos in æternum, secumdum ordinem Melchisedech.

Dominus à dextris tuis: confregit in die iræ suæ Reges.

Judicabit in nationibus, implebit bonis: conquassabit capita in terra multorum. De torrente in viâ bibet: proptereà exaltabit caput.

Gloria Patri, etc.

ANT. DIXIT Dominus Domino meo: Sede à dextris meis. ANT. Fidella.

#### PSAUME 110.

Le prophète loue le Seigneur des merveilles qu'il a faites en faveur de son peuple, et de celles qu'il devait accorder aux Chrétiens; il s'anime à obseiver fidèlement loi de Dieu.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: in concilio justorum et congregatione.

Magna opera Domini: exquisita in omnes-

voluntates ejus.

Confessio et magnificentia opus ejus, et justi-

tia ejus manet in sæculum sæculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus: escam dedit timentibus se.

Memor erit in sæculum testamenti sui: virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.

Ut det illis hæreditatem gentium: opera ma-

nuum ejus veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in seculum seculi: facta in veritate et æquitate.

Redemptionem misit populo euo: mandavit

in æternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen ejus: initium sapientiæ timor Domini. Intellectus bonus omnibus facientibus eum: laudatio ejus manet in sæculum sæculi.

Gloria Patri, etc.

ANT. Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in sæculum sæculi. ANT. In mandatis.

#### PSAUME 111.

Le prophète montre le bonheur de celui qui craint le Seigneur, et qui pratique les bonnes œuvres; tandis que le cœur du pécheur est rempli de peine et d'inquiétude.

Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit somen ejus: generatia rec-

torum benedicetur.

Gloria et divitiæ in domo ejus: et justitia ejus manet in seculum seculi.

Exortum est in tenebris lumen rectris: mise-

ricors, et misereator, et justus.

Jucundos homo qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio: quia in æternun non commovebitur.

In memoria æterna erit justus: ab auditione

malâ non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino; confirmatum est cor ejus: non commovebitur, donec

despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in seculum seculi: cornu ejus exaltabitur in gloria. Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet: desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri, et Filio, etc.

ANT. In mandatis ejus cupit nimis

AST. Sit nomen Domini.

#### PSAUME 112.

Le prophète invite le serviteur de Dieu à le louer en vue de sa grandeur, de sa puissance et de sa bonté.

Laudate, pueri, Dominum: laudate nomen Domini.

Sit nonem Domini benedictum: ex hoc nunc et usque in seculum.

A solis ortu usque ad occasum: laudabile

nonem Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus: et

super ecelos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat: et humilia respicit in cœlo et in terra?

Suscitans à terra inopem : et de stercore erigens pauperem.

Ut collocet eum cum principibus: cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo: matrem

filiorum lætantem.

Gloria Patri, et Filio, etc.

ANT. Sit nomen Domini benedictum in seecu-la.

ANT. Nos qui vivimus.

#### PSAUME 113.

Ce psaume nous représente le bonheur du chrétien juste qui a été tiré de l'esclavage du péché, sous la figure des Inaëlites sortant de la captivité de l'Egypte : il nous montre la différence qu'il y a entre le Dieu tout-puissant et de vaines idoles, entre le service de Dieu et l'esclavage du monde et des passions.

In exitu Israël de Egypto: domus Jacob de populo barbaro.

Facta est Judæa sanctificatio ejus: Israël

potestas ejus.

er

n

ac

le

et

Mare vidit et fugit: Jordanis conversus est retrorsum.

Montes exultaverunt ut arietes: et colles sicut agni ovium.

Quid est tibi, mare, quod, fugisti? et tu Jor-

danis, quia conversus es retrorsum?

Montes exultatis sicut arietes: et colles, sicut agni ovium.

A facie Domini mota est terra: à facie Dei

Jocob.

Qui convertit petram in stagna aquaram: et rupem in fontes aquarum.

Non nobis, Domine, non nobis: sed nomini

tuo da gloriam.

Supermisericordia tua et veritate tua: nequando dicant gentes: Ubi est Deus eorum?

Deus autem noster in cœlo: omnia quæcumque

voluit, fecit.

Simulacra gentium argentum et aurum: opera manuum hominum.

Os habent, et non loquentur: oculos habent, et non videbunt.

Aures habent, et non audient: nares habent, et non odorabunt.

Manus habent, et non palpabunt: pedes habent, et non ambulabunt: non clamabunt in gutture suo.

Similes illis fiant qui faciunt ea : et omnes qui confidunt in eis.

Domus Israël speravit in Domino: adjutor corum et protector corum est.

Demus Aaron speravit in Domino: adjutor eorum et protector eorum est.

Qui timent Dominum, speraverunt in Domino: adjutor eorum et protector eorum est.

Dominus memor fuit nostri: et benedixit nobis.

Benedixit domui Israël: benedixit domui Aaron.

Benedixit omnibus qui timent Dominum: pusillis cum majoribus.

Adjiciat Dominus super vos: super vos et super filios vestros.

Benedicti vos a Domino: qui fecit cœlum et terram.

Cœlum cœli Domino: terram autem dedit filiis hominum.

Non mortui laudabunt te, Domine: neque omnes qui descendunt in infernum. Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino: ex hoc nunc et usque in sœculum. Gloria Patri, etc

Ant. Nos qui vivimus, benedicimus Domino.

Au temps de Pâques. Alleluia, alleluia, alleluia

Chapitre 2. Cor. 1.

Benedictus Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostrâ.

#### HYMNE.

Lucis Creator optime
Lucem dierum proferens,
Primordiis lucis novæ
Mundi parans originem.
Qui mane junctum vesperi,
Diem vocari præcipis
Illabitur tetrum cahos,
Audi preces cum fletibus.
Ne mens gravata crimine,
Vitæ sit exul munere.

Vitæ sit exul munere,
Dum nil perenne cogitat,
Seseque culpis illigat.
Coelorum pulset intimum

Cœlorum pulset intimum, Vitale tollat præmium, Vitemus omne noxium, Purgemus omne pessinum.

nt,

ıt,

ia-

ui

or

or

0:

0-

ui

u-

et

et

is

Præsta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Paracleto, Regnans per omne seculum. Amen.

v. Dirigatur, Domine, oratio mea:

R. Sicut incensum in conspectu tuo.

Cantique de la Vierge Marie. Luc 1.

La Sainte Vierge remercie le Seigneur du bonheur qu'il lui a accordé en la choisissant pour être la mère de son divin Fils, Jésus.

Magnificat: anima mea Dominum.

Et exultavit Spiritus meus; in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mibi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies: timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede: et exultavit humiles. Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.

Suscepit Israël puerum suum: recordatus misericordiæ suæ.

Sicut locutus est ad patres nostros: Abraham et semini ejus in secula.

Gloria Patri, etc.

# PSAUMES QUE L'ON CHANTE AUX VEPRES DE CERTAINES FÊTES DE L'ANNÉE.

#### PSAUME 115.

Credidi, propter quod locutus sum: ego autem humiliatus sum nimis.

Ego dixi in excessu meo: omnis homo mandax.

Quid retribuam Domino: pro omnibus quæ retribuit mihi?

Calicem salutaris accipiam: et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram omni populo ejus: pretiosa in conspectu Domini, mors sanctorum ejus.

O Domine! quia ego servus tuus; ego servus tuus, et filius ancilæ tuæ.

Dirupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis: et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam, in conspectu omnis populi ejus: in atriis domûs Domini, in medio tui, Jerusalem.

Gloria Patri, etc.

heur-

nère

tari

cce

ra-

et

es:

u-

es.

sit

ni-

m

#### PSAUME 116.

Laudate, Dominum, omnes gentes: laudate eum omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus et veritas Domine manet in æternum.

Gloria Patri, etc.

#### PSAUME 131.

Memento, Domine, David: et omnis mansuetudinis ejus.

Sicut juravit Domino: votum vovit Deo Jacob. Si introiero in tabernaculum domûs meae: si

ascendero in lectum strati mei.

Si dedero somnum oculis meis: et palpebris meis dormitationem.

Et requiem temporibus meis, donec inveniam locum Domino: tabernaculum Deo Jacob.

Ecce audivimus eam in Ephrata: invenimus

eam in campis sylvae.

Introibimus in tabernaculum ejus; adorabimus in loco ubi steterunt pedes ejus.

Surge, Domine, in requiem tuam: tu et arca

sanctificationis tuae

Sacerdotes tui induantur justitiam: et sancti tui exultent.

Propter David servum tuum: non avertas fa-

ciem Christi tui.

Juravit Dominus David veritatem, et non frustrabitur eam: de fructu ventris tui ponam super sedem tuam.

Si custodierint filii tui testamentum meum:

et testimonia mea haec quæ decebo eos.

Et filii eorum usque in sæculum: sedebunt super sedem tuam.

Quoniam elegit Dominus Sion: elegit eam in

habitationem sibi.

Haec requies mea in sæculum sæculi: hic habitabo quoniam elegi eam.

Viduam ejus benedicens benedicam: pauperes ejus saturabo panibus.

Sacerdotes ejus induam salutari: et Sancti

ejus exultatione exultabunt.

Illuc producam cornu David: paravi lucernam Christo meo.

Inimicos ejus induam confusione: su per ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

Gloria Patri, etc.

B

n

a

#### PSAUME 121.

Lætatus suum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri: in atriis tuis, Jerusalem.

Jerusalem quæ ædificatur ut civitas : cujus participatio ejus in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: testimonium Israël, ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in judicio; sedes super domun David.

Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem: et abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tuâ; et abundantia in turribus.

Propter fratres meos, et proximos meos: loquebar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri: quæsivi bona tibi. Gloria Patri, etc.

#### PSAUME 125.

In convertendo Dominus captivitatem Sion i facti sumus sicut consolati.

Tune repletum est gaudio os nostrum: et lingua nostra exultatione.

Tunc dicent inter gentes magnificavit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiscum: facti sumus lætantes.

Converte, Domine, captivitatem nostram: sicut torrens in austro.

Qui seminant in lacrymis: in exultatione metent.

Euntes ibant et flebant: mittentes semina sua. Venientes autem venient cum exultatione: portantes manipulos suos. Gloria Patri, etc.

#### PSAUME 127.

Beati omnes qui timent Pominum: qui ambulant in viis ejus.

Labores manuum tuarum quia manducabis' beatus es, et benè tibi erit.

Uxor tua: sicut vitis abundans: in lateribus domûs tuæ.

Filii tui sicut novellæ olivarum; in circuitu mensæ tuæ.

Ecce sic benedicetur homo: qui timet Dominum.

Benedicat tibi Dominus ex Sion: et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae.

Et videas filios filiorum tuorum ; pacem super Israël. Gloria Patri, etc.

#### PSAUME 126.

Nisi Dominus ædificaverit domun: in vanum laboraverunt, qui ædificant eam.

Nisi Dominus custodierit civitatem: frustra

vigilat qui custodit eam.

on:

lin-

mi-

acti

m :

one

ua.

ne:

m\_

is ,

bus

itu

mi-

00-

ber

Vanum est vobis ante lucem surgere: surgito postquam sederitis qui manducatis panem doloris.

Cùm dederit dilectis suis somnum: ecce hæreditas Domini, filii; merces, fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu potentis: ità filii excussorum.

Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis: non confundetur cum loquetur inimicis suis in portâ. Gloria Patri, etc.

#### PSAUME 147.

Lauda, Jerusalem, Dominum: lauda Deum tuum Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuarum : benedixit tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem: et adipe frumenti satiat te.

Qui emittit eloquium suum terræ: velociter currit sermo ejus.

Qui dat nivem sicut lanam: nebulam sicut cinerem spargit.

Mittit crystallum suam sicut buccellas: antè faciem frigoris ejus quis sustinebit?

Emittet verbum suum et liquefaciet ea: flabis spiritus ejus, et fluent aquæ.

Qui annuntiat verbum suum Jacob: justitias

et judicia sua Israël.

Non fecit taliter omni nationi: et judicia sua non manifestavit eis. Gioria Patri, etc.

#### PSAUME 148.

Domine, probasti me, et cognovisti me: tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam.

Intellexisti cogitationes meas de longè: semitam meam et funiculum meum investigasti.

Et omnes vias meas prævidisti: quia non est

sermo in linguâ meâ.

Ecce, Domine, tu cognovisti omnia, novissima et antiqua; tu formasti me, et posuisti super me manum tuam.

Mirabilis facta est scientia tua ex me: confor-

tata est, et non potero ad eam.

Quo ibo à spiritu tuo? et quo à facie tuâ fugiam?

Si ascendero in cœlum, tu illic es : si decen-

dero in infernum, ades.

Si sumpsero pennas meas diluculo; et habitavero in extremis maris.

Etenin illùc manus tua deducet me : et tenebit me dextera tua.

Et dixi: Forsitan tenebrae conculcabunt me:

et nox illuminatio mea in deliclis meis.

Quia tenebrae non obscurabuntur à te, et nox sicut dies illuminabitur : sicut tenebrae ejus, ita et lumen ejus.

Quia tu possedisti renes meos; suscepisti me de utero matris meæ.

Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es : mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis.

Non est occultatum os meum à te, quod fccisti in occulto: et substantia mea in inferioribus terræ.

Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur: dies formabuntur et nemo in eis

Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui, Deus: nimis confortatus est principatus corum.

Dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur exsurrexi, et adhuc sum tecum.

Si occideris, Deus, peccatores; viri sanguinum, declinate à me.

Quia dicitis in cogitatione: accipient in vanitate civitates tuas.

Nonne qui oderunt te, Domine, oderam: et super inimicos tuos tabescebam?

Perfecto odio oderam illos: et inimici facti sunt mihi.

Proba me, Deus, et scito cor meum : interroga me, et cognosce semitas meas.

Ét vide si via iniquitatis in me est: et deduc me in via aeterna.

Gloria Patri, etc.

88

ua

tu

m

tae

na

er

or-

u-

n-

1-

# HYMNES

POUS LES DIMANCHES ET FÊTES, PENDANT L'ANNÉE.

Lucis Creator optime, lucem dierum proferens, primordiis lucis novae mundi parens originem;

Qui mane junctum vesperi diem vocari praecipis: illabitur tetrum chaos; audi proces cum

fletibus:

Ne mens gravata crimine, vitae sit exul munere, dum nil parenne cogitat, seseque culpis illigat.

Cœleste pulset ostium; vitale tollat praemium: vitemus omne nexitum: purgemus omne pessi-

mum.

Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice. cum Spiritu Paraclito regnans per omne seculum. Amen.

v. Dirigatur, Domine, oratio mea, R. Sicut incensum in conspectu tuo.

#### PENDANT L'AVENT.

CREATOR alme siderum, aeterna lux creden tium, Jesu Redemptor omnium, intende voti supplicum.

Qui deemonis ne fraudibus periret orbis, impetu amoris actus, languidi mundi medela

factus es:

Commune qui mundi nefas ut expiares, ad Crucem et Virginis sacrario intacta prodis victima:

Cujus potestas gloria, nomenque cum primum sonat; et Cœlites, et inferi tremente curvantur genu:

Te deprecamur ultimae magnum diei Judicem: armis supernae gratiae desfende nos ad hostibus.

fe-

ri-

ci-

ım

nu-

pis

m:

oar

ne

cut

en

bti

bis.

ela

Virtus, honor, laus, gloria Deo Patri, cum Filio Sancto simul Paraclito in seculorum secula. Amen.

v. Rorate cœli desuper, et nubes pluant justum. R. Aperiatur terra et germinet Salvatorem.

#### POUR LA FETE DE NOEL.

JESU Redemptor omnium, quem lucis ante originem, parem paternae gloriae, Pater supremus edidit.

Tu lumen et splendor Patris, tu spes perennis omnium, intende quas fundunt preces tui per orbem servuli.

Memento, rerum Conditor, nostri quod olim corporis, sacrato ab alvo Virginis nascendo, formam sumpseris.

Testatur hoc praesens dies, currens per anni circulum, quod solus è sinu Patris mundi salus adveneris.

Hunc astra, tellus aequora; hunc omne, quod cœlo subest, salutis autorem novae novo salutat cantico.

Et nos, beata quos sacri rigavit unda sanguinis, natalis ob diem tui, hymni tributem solvimus.

Jesu, tibi sit gloria, qui natus es de Virgine, cum Patre, et almo Spiritu, in sempiterna secula. Amen.

v. Notum ficit Dominus, alleluia, R. Salutare suum, alleluia.

#### POUR LA FETE DES ROIS.

Crudelis Herodes, Deum regem venire quid times? Non eripit mortalia, qui regna dat cœlestia.

Ibant Magi quam viderant, stellam sequentes praeviam: lumen requirunt lumine; Deum fatentur munere.

Lavacra puri gurgitis Cœlestis Agnus attigit: peccata quae oon detulit, nos abluendo sustulit.

Novum genus potentiae: aquae rubescunt hydriae, vinumque jussa fundere, mutavit unda originem.

Jesu, tibi sit gloria, qui apparuisti Gentibus, cum Patre, et almo Spiritu, in sempiterna secula. Amen.

v. Reges Tharsis et insulae munera offerunt : R. Reges Arabum et Saba dona adducent.

#### PENDANT LE CAREME.

AUDI. benigne Conditor, nostras preces cum fletibus in hoc sacro jejunio fusas quadragenario.

Scrutator alme eordium, infirma tu scis virium: ad te reversis exhibe remissionis gratiam.

Multum quidem peccavimus, sed parce confitentibus: ad nominis laudem tui confer medelam languidis.

1i-

ıs. ie,

la.

re

iid

es-

es

ım

it:

it.

yda

18,

a.

t :

m

Concede nostrum conteri corpus per abstinentiam; culpae ut relinquant pabulum jejuna corda criminum.

Praesta, beata Trinitas; concede, simplex Unitas; ut fructuosa sint tuis jejuniorum munera. Amen.

v. Angelis suis Deus maudavit de te; R. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.

#### POUR LE TEMPS DE LA PASSION.

VEXILLA Regis prodeunt, fulget Crucis mysterium, quo vita mortem pertulit, et morte vitam protulit:

Quae vulnerata lanceae mucrone diro, criminum ut nos lavaret sordibus, manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quae concinit David fideli carmine dicendo nationibus: regnrvit a lingua Deus.

Arbor decora, et fulgida, ornata Regis purpura, electa digno stipite tam sancta membra tangere.

Beata, cujus brachiis pretium pependit seculi, statera facta corporis tulitque prædam tartari.

O Crux, ave, spes unica: hoc passionis tempore, piis adauge gratiam, reisque dele crimina. Te, fons salutis, Trinitas, collau let omnis spiritus: quibus Crucis Victoriam largiris, adde præmium. Amen.

v. Eripe me Domine ab homine malo. R. A

viro inique eripe me.

#### POUR LE TEMPS DE PAQUES.

AD regias Agni dapes, stolis amicti candidis, post transitum maris rubri Christo canamus Principi:

Divina cujus caritas sacrum propinat sanguinem, almique membra corporis, amor Sacerdos

immolat.

Sparsum cruorem postibus wastator horret Angelus, fugitque divisum mare: merguntur hostes fluctibus.

Jam Pascha nostrum Christus est, paschalis idem Victima, et pura puris mentibus sinceritatis azyma.

O vera cœli Victima, subjecta cui sunt tartara,

soluta mortis vincule, recepta vitæ præmia.

Victor subactis inferis trophea Christus explicat; cœloque aperto, subditum regem tenebrarum trahit.

Ut sis perenns mentibus paschale, Jesu, gaudium, a morte dira criminum vitæ renatos libera.

Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis surrexit, ac Paraclito, in sempiterna secula.

Amen.

v. Mane nobiscum, Domine; alleluia.

R. Quoniam advesperascit, alleluia.

#### POUE L'ASCENSION.

nis de

A

lis.

nus

rui-

dos

rret

tur

alis ita-

ara,

tpli-

bra-

rau-

era.

tuis

SALUTIS humanæ Sator, Jesu, voluptas cordium, orbis redempti Conditor, et casta lux amantium:

Qua victus es clementia, ut nostra ferres crimina: mortem subires innocens, a morte nos ut tolleres!

Perrumpis infernum chaos: vinctis catenas detrahis victor triumpho nobili ad dexteram Patris sedes.

Te cogat indulgentia, ut damna nostra sarcias tuique vultus compotes dites beato lumine.

Tu dux ad astra, et semita sis meta nostris cordibus, sis lacrymarum gaudium, sis dulce vitæ præmium.

Jesu, tibi sit gloria, qui victor in cœlum redis, cum Patre et almo Spiritu, in sempiterna sæcula. Amen.

v. Dominus in cœlo, alleluia. R. Paravit sedem suam, alleluia.

#### POUR LA PENTECOTE.

Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita; imple superna gratia, quæ tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.

Tu sep. iformis munere, digitus Paternæ dexteræ: tu rite promissum Patris, sermone ditansguttura: Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te prævio vitemus omne

noxium

Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium.

Te utriusque Spiritum credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis surrexit, ac Paraclito, in seculorum secula. Amen.

v. Loquebantur variis linguis Apostoli, alleluia. R. Magnalia Dei, alleluia.

#### POUR LA TOUSSAINT.

PLACARE, Christe, survulis, quibus Patris clementiam tuæ ad tribunal gratiæ patrona Virgo postulat.

Et vos beata, per novem distincta gyros Agmina; antiqua cum præesentibus, futura damna

pellite.

Apostoli cum Vatibus, apud severum judicem, veris reorum fletibus expocite indulgentiam.

Vos purpurati Martyres, vos canditati præmio confessionis, exules vocate nos in patriam.

Chorea casta Virginum, et quos eremus incolas transmisit astris, Cælitum locate nos in sedibus.

Auferte gentem perfidam credentiam de finibus; Ut unus omnes unicum ovile nos Pastor regat. Deo Patri sit gloria, Natoque Patris unico, sancto simul Paraclicto, in sempiterna sæcula. Amen.

v. Exultabunt Sancti in gloria. R. Lectabuntur in cubilibus suis.

#### POUR LA DEDICACE.

CŒLESTIS urbs Jerusalem, beata pacis visio, quæ celsa de viventibus saxis ad astra tolleris, sponsaque ritu cingeris mille Angelorum milib us,

O sorte nupta prospera, dotata Patris gloria respersa Sponsi gratia, regina formosissima Christo jugata Principi, cœli corusca civitus.

Hic margaritis emicant, patentque cunctis ostia: virtute namque praevia mortalis illuc ducitur, amore Christi percitus tormenta quisquis su-tinet.

Scalpri salubris ictibus, et tunsione plurima, fabri, pollita malleo hanc saxa molem construunt aptisque juncta nexibus locantur in fastigio.

Decus Parenti debitum, sit usquequaque Altissimo, Natoque Paris unico, et inclyto Paraclito, cui laus, potestas, gloria æterna sit per secula.

Amen.

v. Domun tuam, Domine decet sanctitudo. R. In longitudinem dierum.

#### POUR LES APOTRES.

EXULTET orbris gaudiis; cœlum resultat laudibus: apostolorum gloriam tellus et astra concinant.

m 18

0-0-

16

e. is

a.

le-.

go

ni-

na

m,

io

as 18.

ni-

or

Vos seculorum Judices, et vera mundi lumina, votis precamur cordinm, audite voces supdlicum.

Qui templa cæli clauditis, serasque verbo solvitis, nos a reatu noxios solvi jubete, quaesumus.

Præcepta quorum protimus languor salusque sentiunt, sanate mentes languidas; augete nos virtutibus;

Ut, cum redibit Arbiter in fine Christus seculi, nos sempiterni gaudii concedat esse compotes.

Patri, simulque Filio, tibique, sancte Spiritus, sicut fuit, sit jugiter seculum per omne gloria. Amen.

v. In omnem terram exivit sonus eorum. R. Et in fines orbis terræ verba eorum.

v. Annuntiaverunt opera Dei. R. Et facta ejus intellexerunt.

#### POUR UN MARTYR.

DEUS, tuorum militum sors et corona et præmium, laudes canentes Martyris, absolve nexu criminis.

Hic nempè mundi gaudia, et blanda fraudum pabula imbuta felle deputans, pervenit ad cœlestia.

PŒNAS cucurrit fortiter, et sustulit viriliter; fundensque pro te sanguinem æterna dona possidet.

Ob hoc precatu supplici te poscimus piissime; in hoc triumpho Martyris dimitte noxam servulis.

Laus, et perennis gloria Patri sit, atque Filio Sancto simul Paraclito, in sempiterna secula. Amen.

n.

00

e-

ue

08

eu-

68.

us,

ia.

R.

ius

ræ-

 $\mathbf{x}\mathbf{u}$ 

ım

es-

e:

v. Gloria et honore coronasti eum Domine. R. Et constituisti eum super opera manum tuarum.

v. Justus ut palma florebit. R. Sicut cedrus Libani multiplicabitur.

#### POUR PLUSIEURS MARTYS.

SANCTORUM meritis inclyta gaudia pangamus socii, gestaque fortia: gliscens fert animus promere cantibus victorum genus optinum.

Hi sunt quos fatue mundus abhorruit: hunc fructu vacuum, floribus aridum, contempsere tui nominis asseclea, Jesu, rex bone cœlitum.

Hi pro te furias, atqua minas truces calcarunt hominum, sævaque verbera: his cessit lacerans fortiter ungula, nec carpsit penetralia.

Caeduntur gladiis more bidentium: non murmur resonat, non querimonia; sed corde impavido mens bene conscia conservat patientiam.

Quae vox, quae poterit lingua retexere, quae tu Martyribus munera praeparas? rubri nam fluido sanguine fulgidis cingunt tempora laureis.

Te summa Deitas, unaque poscimus, ut culpas abigas, noxia subtrahas, des pascem famulis, ut tibi gloriam annorum in seriem canant. Amen.

v. Lætamiui in Domino, et exultatte justi.

R. Et gloriamini omnes recti corde.

v. Exultabunt sancti in gloria. R. Lætabuntur in cubilibus suis.

#### POUR LES CONFESSEURS

ISTE Confessor Domini, colentes quem pie laudant populi per orbem hac die lactus meruit beatas scandere sedes. (ou)

Hac die lætus meruit supremos laudis honores. Qui pius, prudens, humilis, pudicus, sobriam duxit sine labe vitam, donec humanos animavit auræ Spiritus artus.

Cujus ob præstans meritum frequenter ægra quæ passim jacuere membra, viribus morbi domitis saluti restituuntur.

Noster hinc illi chorus obsequentem concinit laudem, celebresque palmas! ut piis ejus precibus juvemur omne per ævum.

Sit Salus illi, decus, atque virtus, qui super cœli solio coruscans, totius mundi seriem gubernat trinus et unus. Amen,

v. Amavit eum Dominus et ornavit eum. R. Stolam gloriæ induit eum.

v. Justum deduxit Dominus per vias rectas.

R. Et ostendit illi regnum Dei.

#### POUR LES VIERGES

JESU, corona Virginum, quem Mater illa concipit que sola Virgo parturit, hec vota clemens accipe.

Qui pergis inter lilia, septus choreis Virginum, sponsus decorus gloria, sponsisque reddens præmia.

Quocumque tendis, Virgines sequentur, atque laudibus post te canentes cursitant, hymnosque dulces personnant.

Te deprecamur supplices, nostris ut addas sensibus, nescire prosus omnia corruptionis vulnera.

Virtus, honor, laus, gloria, Deo Patri, cum Filio, sancto simul Paraclito, in seculorum secula. Amen.

v. Specie tua et pulchritudine tua. R. Intende, prospere procede, et regna.

v. Diffusa est gratia in labiistuis. R. Propterea benedixit te Deus in æternum.

#### POUR LES SAINTES FEMMES.

FOBTEM virili pectore laudemus omnes feminam, quæ sanctitatis gloria ubique fulget inclyta.

Haec sancto amore saucia, dum mundi amorem noxium horrescit, ad cœlestia iter peregit arduum.

Carnem domans jejuniis, dulcique mentem pabulo orationis nutriens, cœli potitur gaudiis.

Rex, Christi, virtus fortium, qui magna solus efficis, hujus precatu, quæsumus, audi benignus supplices.

Deo Patri sit gloria, ejusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito, nunc et per omne seculum.

Amen.

8.

n

it

0-

it

ei-

er

r-

ŀ.

S.

ns

ns

v. Diffusa est gratia in labiis tuis. R. Propterea benedixit te Deus in æternum.

ANTIENNES EN L'HONREUR DE LA STE VIERGE

Depuis Vêpres du Samedi avant le I. Dimanche de l'Avent, jusqu'à Complies du jour de la Purification inclusivement, on dit l'Antienne

ALMA Redemptoris Mater, quæ pervia cæli porta manes, et stella maris, succure cadenti, surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem; Virgo prius ac posterius: Gabrielis ab ore sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Dans l'Avant, v. Angelus Domini nuntiavit Mariæ, R. Et Concepit de Spiritu sancto.

Depuis les premières Vêpres de Noêl jusqu'aux secondes de la Purification, on dit le v Post partum Virgo inviolata permansisti. R. Dei Genetrix, intercede pro nobis.

Depuis Complies du lendemain de la Purification jusqu'au Jeudi-Saint, on dit l'Antienne:

Ave, Regina cœlorum, ave, Domina Angelorum salve radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa; vale, o valde decora! et pro nobis Christum exora.

v. Dignare me laudare te, Virgo sacrata; R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Depuis Complies du Samedi-Saint jusqu'à None du Samedi aprés la Pentecôte, on dit l'Antienne:

REGINA cœli, lætare, alleluia. Quia quiem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

v. Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia. R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Depuis les premières Vêpres de la Fête de la Trinité, jusqu'à None du Samedi avant le premies Dimanche de l'Avent, on dit l'Antienne:

Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Evæ. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens! O pia! O dulcis Virgo Maria!

v. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix;

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

PROSE EN L'HONNEUR DE LA STE. VIERGE.

STABAT Majer dolorosa, inxta crucem lacrymo, sa dum pendebat Filius.

Cujus animam gementem, contristatem et do-

lentom, pertransivit gladius.

O quam trissis et affileta fuit illa benedicta

Mater Unigeniti!

Quae mœrebat, et dolebat, pia Mater, cum videbat nati pœnas inclyti.

Quis est homo, qui non fleret, matrem Christi

si videret in tanto supplicio?

Qnis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis, vidit Jesum in tor-

mentis, et flagelis subditum.

Vidit suum dulcem natum moriendo desolatum, dum emisit spiritum.

Eia Mater, fons amoris, me sentire vim doloris, fac ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum, in amando Chris-

tum Deum, ut illi complaceam.

SANCTA MATER, istud agas, Crucufixi fige plagas cordi meo valide.

Tui Nati vulnerati, tam dignati pro me pati.

pænas mecum divide.

Fac me tecum pie fiere, Crucifixo condolere,

donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare, et tibi me sociare in plantu desidero.

VIRGO VIRGINUM praeclara, mihi jam non sis amara fac me tecum plangere.

Fac ut portem Christi mortem, passionis fac

consortem, et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari et cruore Filii.

Ne flammis urar succensus, per te, Virgo,

sim defensus in die Judicii.

Christe, cum sit hinc exire, da per Matrem me venire ad palmam victoriæ.

Quando corpus morietur, fac ut anima donetur paradisi gloria. Amen

#### POUR L'AVENT

RORATE, cœli, desuper; et nubes pluant Justum.

Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis. Ecce civitas Sancti facta est deserta;

Sion deserta facta est; Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tuae et gloriae tuae ubi laudaverunt to patres nostri.

Peccavimus, et facti sumus tanquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi, et iniquitates nostrae quasi ventus abstulcrunt nos: abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostræ.

Vide, Domine, afflictionem populi tui; et mitte quem missurus es. Emitte Agnum dominatorem terrae. de petra deserti ad montem filiae Sion: ut auferat ipse jugum captivitatis nostræ.

Consolamini, consolamini, popule meus; cito veniet salus tma. Quare mœrore consumeris? quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere: ego enim sum Dominus Dous tuus, Sanctus Israël, Redemptor tuus.

Rorate, etc.

0-

·is-

ge

ıti,

re,

are

818

fac

go,

m

ur

18-

ris

#### POUR LE TEMPS DE PAQUES

Alleluia, alleluia, alleluia.

O Fili et Filiæ, rex cælestis, rex gloriæ, morte surrexit hodiè alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Et manè prima Sabbati; ad ostium monumenti, accesserunt Discipuli, alleluia.

Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerunt corpus ungere alleluia.

In albis sedens Angelus prædixit mulieribus, in Galilea Dominus, alleluia.

Et Joannes Apostolus cucurrit Petro citius, monumento venit prius, alleluia.

Discipulis astantibus, in medio stetit Christus,

dicens: Pax vobis omnibus, alleluia.

Ut intellexit Didymus, quia surrexerat Jésus: remansit fide dubius, alleluia.

Vide Thomas, vide latus, vide pedes, vide

manus; noli esse incredulus, alleluia.

Quando Thomas vidit Christum, pedes, manus, latus suum, dixit: Tu es Deus meus, alleluia.

Beati qui non viderunt, et firmiter crediderunt, vitam æternam habebunt, alleluia.

In Loc festo sanctissimo, sit laus et jubilatio,

benedicamus domino, alleluia.

Ex quibus nos humillimas, devo atque debitas. Doe dicamus gratias, allelua.

Alleluia, alleluia, alleluia.

### CHANT D'ACTIONS DE GRACES

TE Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te æternum Patrem: omnis terra veneratur. Tibi omnes Angeli: tibi cœli et universæ potestates.

Tibi Cherubim ac Seraphim: incessabili voce

proclamant.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cœli et terra, majestatis gloriæ tuæ.

Te gloriosus Apostolorum chorus.

Te prophetarum laudabilis numerus.

Te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.

Patrem immensæ majestatis.

Venerandum tuum verum et unicum Fi lium Sanctum quoque paracletum Spiritum.

Tu rex gloriæ, Christe.

ls,

18,

us,

18:

ide

us, iia.

de-

tio,

de-

ur.

ur.

reæ

oce

eus

Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem: non horruisti virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo: aperuisti credentibus regna Cœlorum.

Tu ad dexteram Dei sedes: in glorià Patris. Judex crederis esse venturus.

Te ergo, quæsumus, famulis tuis subveni, quos pretioso sanguine redemisti.

Æterna fax fac cum Sanctis tuis, in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine: et benedic hæreditati tuæ.

Et rege eos, et extolle illos usque in æternum. Per singulos dies benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in seculum, et in seculum seculi.

Dignare, Domine, die isto sine peccata nos custodire.

Miserere nostri, Domine. miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi: non confundar in

æternum.

v. Benedicamus Patrem et Filium, cum sancto spiritu. R. Laudemus et super exaltemus eum in secula.

v. Benedicamus Domino: R. Deo gratias.

v. Divinum auxilium maneat semper nobiscum, R. Amen.



# PRIERES EN PRESENCE DU St. SACREMENT

nos

r in

neto

n in

obis-

Adoration.

Que j'aime, ô mon adorable Sauveur, à vous voir ainsi exposé à la vénération publique, et sortir de vos tabernacles pour avoir lieu de nous combler de vos insignes faveurs! Agréez donc que pour entrer dans les desseins de votre miséricorde, je vous rende mes hommages les plus profonds. Quel respect, quelle crainte, quelles adorations demande de moi la présence de votre infinie Majesté! Mais quelle reconnaissance, quelle assiduité, quel amour, quel empressement, quelles tendresses n'exige pas de moi cette adorable condescendance.

Aussi est-ce de toute l'étendue de mon âme que je vous consacre par devoir tout mon être comme à mon Dieu: et que par inclination je vous dévoue tout ce que je suis comme au plus généreux ami qui fut jamais. Prenez donc, je vous en conjure, possession de mon âme et de toutes les facultés de mon corps et de tous ses sens, de ma volonté et de toutes ses affections. Que ma mémoire ne se remplisse plus que du souvenir de vos bienfaits; que mon esprit n'ait rien de plus présent que l'image de vos perfections infinies: que mon cœur ne s'occupe que des sentiments de votre amour: Que tout mon

corps travaille pour votre gloire, et se consume heureusement à votre service.

O! si je pouvais entraîner ici les cœurs de tous les hommes, si je pouvais réparer dignement tous les outrages que vous recevez dans l'Eucharistie, de l'incrédulité des hérétiques, des irrévérences des mauvais Chrétiens, de l'insensibilité des fidèles! Si je pouvais fixer ici mon séjour comme les Anges sans jamais interrompre mes adorations! Ah! du moins, je ferai ici mon Paradis sur la terre, de vous y tenir compagnie, comme vous faites vos délices de demeurer parmi nous! Je vous y contemplerai à la faveur des lumières de la foi: j'y viendrai souvent vous rendre mes respects et mes actions de grâces : j'y laisserai mon cœur, quand votre volonté m'ap-pellera ailleurs; je m'y proposerai les éminentes vertus que vous y pratiquez; je m'y unirai d'affections avec ces saintes âmes, qui associées à l'adoration de votre adorable Sacrement, lui rendent jour et nuit un hommage perpétuel; et pendant que les Anges chantent continuellement dans le Ciel: Saint, Saint, Saint, est le Dieu d'Israël, je ne cesserai de faire retentir ces aimables paroles: Loué soit à jamais le Tres-St.-Sacrement de l'Autel. Divin Jésus, aimable Sauveur, accordez-moi la grâce de les prononcer avec toute la foi, tout le respect, tout l'amour dont je suis capable. Ainsi soit-il.

Hommage à l'Humanité sainte du Sauveur lorspublic que le Saint Sacrement est exposé.

me

de

 $\mathbf{ent}$ 

ha-

vé-

lité

our

nes

on

nie,

rmi

des

ous

j'y

ap-

ntes

fec-

do-

ent

ant

s le

æl,

les

cre-

ur,

ute

uis

JE vous adore, ô humanité sainte de mon Sauveur, cachée sous les espèces adorables de l'Eucharistie, formée du plus pur sang de la bienheureuse Vierge, animée de la plus sainte âme qui fut jamais unic personnellement à la divinité, le chef-d'œuvre du Saint-Esprit, le domicile du Verbe, le trône du Père Eternel, le trésor de l'Eglise, le centre de tous les esprits, la merveille du monde.

Je vous rends mille actions de grâces, ô humanité sainte de mon Sauveur, cachée sous les espèces adorables de l'Eucharistic! la source de ma rédemption, de ma vocation et de ma sanctification; la source de toutes les bonnes pensées, de toutes les bonnes œuvres, la source de tous les bons désirs, de tous les biens de la grâce et de tous les biens de la gloire.

O humanité sainte de mon Sauveur, cachées sous les espèces adorables de l'Eucharistie! pardonnez-moi mes infidélités, mes indévotions, mes immodesties, mes irrévérences. Pardonnez-moi mes vanités, mes inquiétudes, mes découragements; pardonnez-moi mes impatiences, mes résistances à la grâce, l'oubli de Dieu, et la perte du temps.

O Humanité sainte de mon Sauveur, cachée sous les espèces adorables de l'Eucharistie,! accordez-moi le don de sagesse pour connaître, pour aimer et pour goûter les vérités éternelles; le don d'intelligence, pour pénétrer dans votre

mystère; le don de science, pour me connaître moi-même, et pour mépriser les vanités du monde; le don de conseil, pour me conduire parmi les ténèbres et les périls de cette vie. Accordez-moi le don de force, pour vaincre les tentations de l'ennemi et les difficultés de la vertu: le don de piété, pour aimer la prière et vous servir avec joie; le don de crainte pour fuir avec horreur tout ce qui peut vous déplaire. Accordez-moi le don de larmes, pour pleurer mes péchés; l'esprit de pénitence, pour satisfaire à la justice divine; le don de persévérance, pour vivre et mourir dans la grâce.

Prière pour demander la bénédiction du Très-Saint Sacrement.

DIVIN Sauvsur de nos âmes, qui avez bien voulu nous laisser votre précieux sang, dans le très-saint Sacrement de l'Autel, je vous y adore avec un profond respect; je vous remercie très-humblement de toutes les grâces que vous nous y faites, et comme vous y êtes la source de toutes les bénédictions, je vous conjure de les répandre aujourd'hui sur moi, et sur ceux et celles pour lesquels j'ai intention de vous prier.

Mais, afin que rien n'arrête le cours de ces bénédictions, ôtez de mon cœur tout ce qui vous déplaît, ô mon Dieu; pardonnez-moi mes péchés, je les déteste sincèrement pour l'amour de vous; purifiez mon âme, bénissez-moi, mon Dieu, d'une bénédiction semblable à celle que vous donnâtes à vos disciples, en les quittant pour monter au Ciel. Bénissez-moi d'une bénédiction qui me change, qui me consacre et qui m'unisse parfaitement à vous : qui me remplisse de votre esprit, et qui me soit dès cette vie un gage assuré de la bénédiction que vous préparez à vos Elus. Je vous la demande au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

### Devant le Très Saint Sacrement.

QUE ce lieu est saint, et qu'il est digne de respect! Il est la maison de Dieu et la porte du ciel; les Anges y sont prosternés.

Je crois, ô Dieu sauveur, que vous êtes ici présent; je vous y adore avec respect. Jetez sur moi des regards de miséricorde et de compassion; vous connaissez l'état de mon âme: vous sondez les dispositions de mon cœur: purifiez-le, sanctifiez-le, attirez-le tout à vous.

Que ma langue soit consacrée aux louanges du Seigneur, et qu'elle ne cesse de le glorifier dans son saint temple.

Vos tabernables, Dieu des vertus, feront mes plus chères délices: qu'ils sont aimables! mon âme soupire sans cesse après eux.

Mille actions de grâces vous soient rendues, ô mon doux Jésus, pour le prodige d'amour que vous avez daigné opérer en notre faveur.

Anges du ciel, unissez-vous à moi, ou plutôt permettez-moi de m'unir à vous pour glorifier le Seigneur.

Peuples répandus dans l'univers, venez reconmaître et adorer le Dieu du ciel et le Roi des

ľ

er

e,

en

le

re

ès-

us

es

re

ur

es

us

au

rois: son état d'anéantissement le rend encore plus digne de nos adorations et de notre amour.

Mon Dieu, vous êtes mon Sauveur, mon défenseur, ma consolation et mon tout: que puis-je désirer sur la terre quand je suis auprès de vous?

Le zèle de votre maison me dévore, Seigneur; ce zèle me fait sécher de douleur à la vue des

outrages que vous y recevez.

Que no puis-je, ô mon Dicu, appeler et vous présenter tous les cœurs des hommes afin que vous les embrasiez du feu de votre amour! Je vous offre le mien: faites qu'il brûle sans cesse de ce feu sacré.

Qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans

le ciel, sur la terre et dans les enfers!

Anathème à qui n'aime pas un Dieu qui nous a tant aimés, et qui tous les jours s'immole pour notre amour!

O Dieu saint, permettez-vous à une vile créature comme moi de porter ses regards jusqu'à vous? Non-sculement vous le permettez, mais vous m'y invitez: serais-je assez ingrat pour ne pas aller à vous?

Mon Sauveur et mon Dieu, mon resuge et mon tout, que n'ai-je un cœur digne de vous! Tel qu'il est, je vous l'offre; rendez-le digne de

vous être offeit.

Je suis tout à vous, ô mon Dieu, ô mon bienaimé! et vous, vous êtes tout à moi: qu'ai-je de plus à désirer sur la terre! Qui pourra donc me séparer de votre amour? Non, la tribulation, la faim, le glaive, les tourments, la mort même ne me sépareront jamais du Dieu de mon cœur.

re

r. n-

je

3?

r;

es

us

ue

Je

166

ns

us

éa-

ı'à

ais

ne

et

 $\mathbf{de}$ 

n-

de

Les créatures ne sont qu'inconstance; vous seul êtes toujours le même: à quoi m'attacher en ce monde, puisqu'un jour il faut tout quitter!

L'Ecriture dit que les jours de l'homme sont courts; les miens me paraissent bien longs; quand finira mon exil? quand m'unirai-je à mon Dieu dans la céleste patrie!

Si les chagrins affligent mon cœur, comment ne boirai-je pas le calice que mon Dieu me présente, surtout après que son propre Fils en a bu un bien plus amer pour mon salut?

Faites, ô mon Dieu, ce qu'il vous plaira de moi: je baiserai la main qui me frappera: j'aurai recours au Dieu de toutes consolations; ses autels m'offriront toujours un asile.

Oh! qu'il est bon de mettre sa confiance dans le Seigneur! il s'est fait le refuge du pauvre et la consolation de l'affligé; il s'appelle le Dieu bon, le Dieu miséricordieux: quelle bonté à nous prévenir! quelle patience à nous attendre! quelle facilité à nous pardonner! quel empressement à nous recevoir!

Je me jette humblement à vos pieds, ô mon Dieu; je vous découvre, dans l'amertume de mon cœur, les égarements de ma vie. Charitable médecin, guérissez les plaies de mon âme : dites une parole, et elle sera guérie. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous manifestiez à lui, et le fils de l'homme pour que vous daigniez vous unir à lui?

Vous l'introduisez dans le secret de votre sanctuaire, et là vous inondez son cœur d'un torrent de délices.

O mon âme, si vous abandonniez jamais le Seigneur votre Dieu, quels seraient votre ingratitude et votre malheur! L'enfer aurait-il assez de tourments pour vous punir?

Je l'ai dit: je commence dès à présent à me donner tout à Dieu; faites, Seigneur, que cette résolution dure autant que ma vie.

Soyez mon aide et mon appui dans les différents combats que j'aurai à soutenir. Hélas! que puis-je de moi-même? une triste expérience ne me l'a que trop appris.

Sauvez mon âme, divin Sauveur, cette âme pour laquelle vous avez donné tout votre sang, et que vous avez si souvent nourrie de votre corps adorable.

Dieu tout-puissant, je désire unir au sacrifice de votre Fils le sacrifice de tout moi-même: faites que, par cette union, il soit agréable à vos yeux.

Que je suis heureux, ô mon Dieu, d'être ici : que ne puis-je y passer tous les jours de ma vie ! que ne puis-je y mourir d'amour, et vous y offrir mon dernier sacrifice!

ANT. O sacrum convivium! in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis ejus, mens impletur gratia, et futuræ gloriæ nobis pignus datur, alleluia.

ANT. O quam suavis est, Domine, spiritus tuus! qui ut dulcedinem tuam in filios demonstrares, pane suavissimus de cœlo praestito, esurientes reples bonis, fastidiosos divites dimittens inanes.

PROSE. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine: cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine: esto nobis prægustatum mortis in examine. O dulcis! O pie! O Jesu, filii Mariæ! Amen.

PROSE. Ecce Panis agelorum, Factus cibus viatorum vere panis filiorum, non mittendus canibus.

In figuris præsignatur, cum Isaac immolatur, agnus Paschæ deputatur, datur manna patribus.

Bone Pastor, panis vere; Jesu nostri miserere; tu nos pasce, nos tuere; tu nos bona fac videre in terra viventium.

Tu qui cuncta scis et vales, qui nos pascis hic mortales; tuos ibi commensales, cohæredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen.

ANT. Sacerdos in æternum Christus Dominus, secundum ordinem Melchisedech, panem et vivium obtulit.

Ant. Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.

Ant. Sicut novellæ olivarum, ecclesiæ filii sint in circuitu mensæ Domini.

ANT. Qui pacem ponit fines ecclesiæ, frumenti adipe satiat nos Dominus.

HYMNE. O salutaris hostia, quæ cœli pandis ostium, bella premunt hostilia, da robur, per auxilium.

Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen.

HYMNE. Panis angelicus fit panis hominum, dat panis cœlicus figuris terminun: O res mirabilis! manducat Dominum pauper, servus et humilis.

Te, trina Deitas unaque, poscimus, sic nos tu visita, sicut te colimus; per tuas semitas due nos quo tendimus, ad lucem quam inhabitas. Amen.

HYMNE. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui; et antiquum documentum novo cedat ritui: præstet fides supplementum sensuum defectui.

Genitori, Genitoque, laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque; sit et bendictio; procedenti ab utroque, compar sit laudatio. Amen.

ANT. Adoremus in æternum, sanctissimum sacramentum.

PSAUME. Laudate Dominum, omnes gentes; laudate eum omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus; et veritas Domini manet in æternum. Gloria Patri, etc. Sicut erat, etc.

v. Panem de cœlo praestitisti eis; R. Omne delectamentum in se habentem.

u

# PRIÈRES

# POUR LA CONFESSION

---:0:----

La première chose qu'il faut faire pour se préparer à une bonne confession, est de demander à Dieu la grâce de se bien counsître soi-même, sa pauvreté, sa fragilité à tomber dans le péché, pour s'humilier plus profondément, et pour comprendre la grièveté et le poids de ses pêchés.

Pour s'y bien préparer, il faut encore se retirer à part dans l'église ou dans un oratoire; à se recueillir en la

présence de Dieu et faire un acte d'adoration.

Souveraine et adorable majesté que je crois Sêtre ici présente, me regardant et m'écoutant, je vous adore et je vous révère; je vous tiens et je vous reconnais pour mon Créateur et mon souverain Rédempteur, pour celui seul qui est, qui seul, étant la vie véritable, subsiste de toute éternité; en témoignage de quoi je vous rends l'adoration qui n'est due qu'à vous seul, et abaissant mon âme, je fléchis les genoux en terre, en toute humilité, devant le trône de votre divine majesté.

Il faut ensuite se représenter que cette confession sera peut-être la dernière de la vie, se disposer comme une personne qui serait au lit de la mort, et demander de Dieu la grâce de faire une bonne confession.

Offre de l'Examen et de la Confession.

T E vous offre, ô mon Dieu, ce que je vais faire pour me disposer à recevoir le sacrement de la Pénitence le plus dignement qu'il me sera possible; l'exacte recherche et l'examen de tous mes péchés; la contrition que je tâcherai d'en concevoir pour votre pur amour; le propos véritable et ferme de n'y retomber jamais; l'humble et sincère confession que j'en ferai à votre ministre; l'acceptation volontaire et l'accomplissement de la pénitence qui me sera imposée: recevez s'il vous plaît, tout cela, ô mon Dieu, pour votre gloire, pour votre amour, pour faire amendo honorable et réparation d'honneur à votre grandeur et à votre mjesté que j'ai offensée; à votre divine sagesse, par l'aveu que je vais faire de mes ignorances; à votre toute puissance, par l'exposition de mes faiblesses; à votre sainteté, par la déclaration de mes péchés; pour satisfaire à votre divine justice, et prévenir la rigueur des châtiments que j'ai mérités; pour humilier mon orgueil qui s'élève sans cesse contre vous; pour obtenir de votre grande bonté la faveur inestimable de rentrer en grâce avec vous, ô mon Dieu, et toutes les autres grâces qui me sont nécessaires pour vous être plus fidèle à l'avenir et ne plus vous offenser.

rt

i-stiest

Pour rendre cette action plus sainte et plus agréable à votre divine majesté, je m'unis encore de tout mon cœur à toutes les saintes intentions que Jésus-Christ votre très-cher Fils mon Sauveur a eues en instituant cet adorable sacrement, et à toutes les divines dispositions de son âme sainte dans le jardin des Oliviers, lorsque cet Agneau sans tache s'étant chargé des péchés de tous les hommes, et des miens en particulier, a pris la place des pécheurs, et s'est, en qualité de pénitent public, anéanti devant vous, vous a confessé tous nos crimes, les a détestés avec une contrition infinie, en a été affligé et triste jusqu'à la mort, jusqu'à en suer du sang pour satisfaire à votre divine justice, et nous en faire un bain dans lequel nous sommes parfaitement puriflés, espérant que ce divin Sauveur suppléera par sa perfection et sa bonté infinie, à tout ce qui me manque.

#### PRIÈRE

pour demander à Dieu la grâce de connaître et de détester ses péchés.

Mon Dieu, avez pitié de moi, qui suis un grand pécheur. Vos yeux, continuellement ouverts sur moi, voient tout ce qu'il y a d'imparfait et de criminel en moi, et mes péchés ne vous sont point cachés; faites-les moi connaître, s'il vous plaît. Quel est celui qui connaît de lui-même ses péchés? Faites m'en connaître le nombre, l'énormité, et tout ce qu'il m'est nécessaire d'en connaître, pour que je les confesse avec sincérité, et que je les déteste avec force. En m'en donnant la connaissance, donnez m'en ô mon Dieu, la détestation et la haine:

10

10

LS-

S-

 $\mathbf{n}$ 

nt

ra

ce

et

un

le-

11-

n-

'il

es

ec

n-

formez en moi le sincère regret de les avoir commis, et la ferme résolution de ne les plus commettre. Donnez-moi l'esprit de pénitence, et ayant brisé la dureté de mon cœur, faites-en sortir des larmes de componction, vous, Seigneur, qui, ayant ordonné à Moïse de frapper avec sa baguette le rocher dans le désert, l'avez changé en une source d'eau vive. Et afin que les larmes de contrition que je répandrai devant vous deviennent un bain salutaiee qui rende la vie à mon âme, mêlez-les aux larmes et au sang que Jésus-Christ votre Fils et mon divin Rédempteur a répandus pour moi; exausez-les, en allumant dans mon cœur le feu de votre amour. Je désire vous aimer beaucoup, ô mon Dieu, afin que vous me pardonniez beaucoup de péchés.

Après cette prière, il faut faire l'examen de sa conscience, de tout le mal qu'on peut avoir commis depuis sa dernière confession, en ponsées, paroles, actions et omissions.

L'examen de conscience fait, il faut employer quelque temps à s'entretenir avec Dieu dans des sentiments de contrition et de pénitence

La contrition est une douleur d'avoir commis le péché, à cause que l'on a off nsé Dieu, qui mérite d'être aimé d'un amou souverain. Elle comprend trois actes:

Le premier est une douleur d'avoir offensé Diev, qui a en horreur le péché, dont la bonté est infinie, qui mérite d'être aimé, obéi et honoré par-dessus toutes choses.

Le deuxième est une ferme résolution, fon lée sur l'amour de Dieu, de ne plus jamais l'offenser; cette résolution générale doit contenir en sei la volonté de se corriger de ses péchés de se garder soigneusement de

toutes les occasions d'y retomber, et de se servir des

remèdes capables de produire cet effet.

Le troisième est une demande jointe à l'espérance d'obtenir le pardon de ses péchés et la grâce de s'amender : cette espérance doit être fondée sur la bonté et sur la miséricorde de Dieu, et sur les niérites de la mort et de la Passion de Jésus-Christ son Fils.

La contrition est un don de Dieu; c'est un effet de ce premier coup d'œil favorable qu'il donne aux pécheurs, lorsqu'il les regarde avec les mêmes yeux qu'il regarda l'Apôtre saint Pierre après son péché; c'est une grâce par laquelle il éclaire, il échauffe et il fortifie le pécheur pour l'aider à sortir de son péché. C'est Dieu seul qui conne cette grâce, et qui peut toucher efficacement le cœur d'un vif et sincère regret, il faut donc la lui demander avec de continuels soupirs, ainsi que faisait saint Augustin en récitant avec foi cette prière.

Mon Seigneur et mon Dieu, donnez, s'il vousplaît, une vraie pénitence à mon cœur, une vraie contrition à mon esprit, et une source de larmesà mes yeux.

PÉCHÉS CONTRE LES COMMANDEMENTS DE DIEU.

### Premier Commandement.

Foi.—Doutes, pensées, discours contre la Foi... Lectures des livres hérétiques ou impies...Né-

gligence à s'instruire des devoirs du salut.

Espérance.—Présomption de la bonté de Dieu.— Confiance téméraire en ses propres forces, s'exposant au danger... Défiance de la miséricorde de Dieu... Découragement, désespoir, défiance excessive pour les besoins temporels... Murmures contre la Providence.

Amour de Dieu, et religion.—Omission des prières du matin et du soir... Négligence à rapporter à Dieu ses actions... Omission des actes des vertus théologales, durant un certain temps ... Irrévérence dans le lieu saint .. Défaut d'attention ou de respect dans les exercices de la Religion... Infidélité à suivre sa vocation... Respect humain... Fréquentation des compagnies impies... Mépris de l'Eglise, des choses saintes. des personnes consacrées à Dieu... Superstit ions ... Recourir aux devips.

95

n-

et

la.

de

ć--

'il

est

ti-

her

ut

nsi-

tte

Dus.

aie

hes.

U.

é-

de

es.

### Second Commandement.

Blasphèmes contre Dieu, contre la personne adorable de Jésus-Christ, contre la sainte Vierge. contre les Saints.

Impré ations, malédictions contre soi-même, contre le prochain; paroles grossières...Serments inutiles, faux, douteux ou injustes...Infidélités à accomplir un vœu.

### Troisième Commandement.

Œuvres serviles pratiquées le Dimanche et les jours de fêtes...Profanation de ces jours par les excès et les réunions défendues ou trop prolongées...Omission de la sainte Messe...Oubli des autres devoirs que la Religion nous impose en ces jours.

### Quatrième Commandemant.

Devoirs des enfants. — Défaut de respect, d'obéissance, d'amour envers les parents... Haine, aigreur, injures, mépris, souhaits de mort con-

tre eux... Dévoiler leurs défauts...les provoquer à la colère... Désobéir à leurs ordres légitimes... Refus de secours temporels lorsqu'ils sont en besoin... Négligence à leur procurer les secours spirituels, les Sacrements, surtout à l'article de la mort.

Devoirs des parents.—Complaisance excessive

à l'égard des enfants.

Préférence injuste des uns aux autres... Délai à les présenter aux fonts du Baptême, négligence à les instruire des devoirs et des vérités de la Religion... Négligence à les surveiller, à les corriger, à les détourner des compagnies mauvaises ou dangereuses... Correction trop brusque ou emportée... Opposition injuste à leur vocation ou à leur établissement... Mauvais exemples... Imprudences d'une mère qui pourrait compromettre la vie d'un enfant.

N. B. Les devoirs des maîtres à l'égard de leurs serviteurs, et des supérieurs à l'égard de leurs inférieurs sont à peu près les mêmes que ceux des parents à l'égard de leurs enfants.

Le maître doit, de plus, le salaire et le servi-

teur, la fidélité.

Cinquième Commandement.

Homicide... Duel... provocation à ces actes... Haines .. Vengeance... Souhaits de morts... Se réjouir du mal d'autrui... provocation à la colère... Disputes... Voies de fait... scandales, toutes les fois que par les paroles, conseils, exemples, on porte le prochain à violer la loi de Dieu.

### Sixième et neuvième Commandement.

Mauvaises pensées, mauvais désirs auxquels on s'est arrêté volontairement...paroles déshonnêtes, ou à double sens...conversations libres... lettres, billets, chansons profanes...Regards indiscrets...Livres obscènes, danses, concerts, spectacles...bals...Gravures...Tableaux indécents... Entrevues, fréquentations, promenades dangereuses, libertés criminelles, habitudes honteuses...abus contre la sainteté du mariage.

N. B. Nous nous abstenons de plus longs détails sur une matière aussi délicate. Chacun doit avec respect, mais aussi avec sincérité, découvrir au confesseur les plaies de son âme, ou s'il éprouve une peine trop grande, le prier de

l'interroger.

e

la

ri-

es

ou

on

-01

de

de

ue

# Septième et dixième Commandement.

Vol... Usure... Ventes d'objets au-dessus de leur valcur... Cacher les défauts secrets de ce qu'on vend... Faux poids et fausses mesures... Vins, marchandises fraudées... retenir, changer en tout ou en partie ce qu'on a reçu en dépôt... ne pas payer ses dettes ou différer à le faire... Procès injustes... Chicanes... Contrats injustes, simulés, usuraires... ne point soutenir les intérêts d'autrui dont on a le soin ou la surveillance... Négligences à acquitter les legs pieux, délai de restitution.

N. B. Ceux qui, par leurs ordres, conseils, faux serments, aide ou de quelqu'autre manière,

ont contribué à un dommage causé au prochain, sont ordinairement tenus à restitution, à défaut, de ceu : qui possèdent ou retiennent le bien mal acquis.

### Huitième Commandement.

Fausse déposition devant les tribunaux...mensonges..injures...mépris du prochain ..Médisance, faisant connaî re ses défauts cachés, les exagérant, tournant en mal ses intentions...Calomnies...Silence affecté lorsqu'on dit du mal de lui...Nier ou affaiblir son mérite...Le louer avec réserve... Ecouter froidement et avec plaisir les paroles contre le prochain...Ne point le reprendre lorsqu'on le doit...Jugements téméraires... Soupçons injustes...Ne point réparer l'honneur injustement ravi.

### PÉCHÉS CONTRE LES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE.

Pour le premier Commandement, voyez l'article du troisième Commandement de Dieu.

Troisième et quatrième Commandements.

Omission de la confession annuelle ou de la confession plus fréquente, lorsque des circonstances particulières y obligent... Mépris de la confession et des personnes qui la pratiquent... Confessions sacriléges par défaut de douleur, de propos ou de sincérité.

Omission de la communion pascale...Commu-

nions tièdes ou sacriléges.

Cinquième et sixième Commandements.

Omission en tout ou en partie du jeûne, sans raison ni dispense...Manger de la viande les jours où il est défendu d'en user .. En donner à ceux de la maison ou à d'autres personnes, sans raison légitime; se moquer de ceux qui s'en abstiennent.

### PÉCHÉS CAPITAUX.

Orgueil.—Trop bonne opinion de soi-même... Agir par principe d'orgueil...Hypocrisie...Vanité...Luxe au-dessus de sa condition.

Envie.—Jalousie secrète...Peine de l'avancement du prochain ou du bien qui lui arrive... Tentatives injustes pour le supplanter ou le faire échouer dans ses projets.

Avarice.—Amour excessif des biens de la terre... Refus de l'aumône aux pauvres, selon ses moyens... Refus du nécessaire aux personnes de sa maison... Passion du jeu... Prodigalité de ses biens au détriment de sa famille.

Luxure.—(Voyez le Sixième Commandement de Dieu.)

Gourmandise.—Excès dans le boire et dans le manger...Dire quelles en ont été les suites.—Fréquentation des cantines.

Colère.—Emportements, dépit, humeur fâcheuse...(Voyez, pour le reste, le Cinquième Commandement de Dieu.) Paresse.—Perte de temps...Omission des devoirs essentiels de son état...(Ici chacun doit s'examiner sur les obligations de l'état où la Providence l'a placé; ou bien prier le confesseur de suppléer à ce qu'il ne connaît pas assez.)

OBSERVATION GÉNÉRALE.—On ne manquera pas d'expliquer au confesseur, aussi exactement qu'il sera possible, le nombre des péchés, les circonstances de temps, de lieu, de parenté, ou autres qui pourraient en changer l'espèce; et s'il y a eu habitude, on dira le temps qu'elle a duré, combien de fois on y retombait dans l'année, le mois, la semaine ou le jour.

#### PRIÈRE AVANT LA CONFESSION.

Te devrais plutôt mourir que de vous offenser, ô mon Dieu! mais puisque j'ai eu ce malheur, et que le passé n'est plus à moi, je vais prendre de si fortes résolutions pour l'avenir, qu'avec les secours de votre grâce, je serai désormais sur mes gardes et plus attentif à ne rien faire qui vous déplaise. J'éviterai avec soin le péché, et particulièrement celui que l'habitude, la malice ou la faiblesse me font commettre avec plus de facilité.

Non, mon Dieu! vous ne rejetterez pas la prière que Jésus-Christ, votre divin Fils, vous fait pour un coupable qui connaît ses fautes, et qui va les déclarer au Ministre à qui vous avez.

donné le pouvoir de les remettre.

C'est dans cette espérance, ô Dieu de bonté que je me présente au tribunal sacré, plein de confiance, qu'en m'accusant de mes péchés entièrement, sincèrement et avec humilité, vous ratifierez dans le Ciel la sentence d'absolution qui sera prononcée en ma faveur sur la terre.

[Approchez du confessional avec le recueillement, le silence et la modestie que vous auriez si Jésus-Christ, visiblement et en personne, était à la place du Prêtre, et que vous dussiez vous confesser à lui. Tenez-vous en sa présence dans les sentiments de confusion et de douleur d'un criminel qui paraît devant son juge. Peut-on s'humilier assez quand on a mérité l'enfer et qu'on cherche à obtenir son pardon?]

### PRIÈRE APRÈS LA CONFESSION.

Monne tous vos péchés, qui guérit toutes vos infirmités, qui rachète votre vie de la mort, qui vous environne de sa miséricorde et de ses grâces. O mon Dieu! vous êtes miséricordieux et plein de douceur; vous êtes patient et plein de miséricorde; vous ne m'avez pas traité selon ce que méritaient mes péchés. Comme un père qui a une compassion pleine de tendresse pour ses enfants, vous avez eu pitié de moi; vous avez délivré mon âme, vous l'avez empêchée de périr, et vous avez jeté derrière vous toutes mes iniquités. Je vous ai confessé men injustice et vous m'avez pardonné; soyez-en béni à jamais; et

doit doit ù la seur

malvais enir, sorrien n le ude,

la ous , et vez. continuant à me faire miséricorde, agréez les très-humbles actions de grâces que je vous rends par Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre fils, par qui vous m'avez rendu victorieux des ennemis de mon salut, et le désir ardent que j'ai de vous louer et de chanter éternellement vos miséricordes.

O Jésus! je me jette présentement à vos pieds pour vous remercier, comme le lépreux, de ce que vous m'avez guéri de la lèpre de mon péché. Je vous adore, à l'exemple de Thomas converti, comme mon Seigneur et mon Dieu; je proteste devant vous, avec Pierre pénitent et affligé de son péché, que je vous aime, et je vous prends à témoin de la sincérité de ma pénitence, de ma reconnaissance et de mon amour.

### ACTES AVANT LA COMMUNION

re

pi

00 80

à

bi

pa

j'e

m'

m

me

ACTE DE FOI.

Dieu du ciel et de la terre, Sauveur des hommes, vous venez à moi; et j'aurai le bonheur de vous recevoir! Qui pourrait croiro un semblable prodige, si vous ne l'aviez dit vousmême que je vais recevoir dans ce sacrement; vous-même qui, étant né dans une crèche, avez voulu mourir pour moi sur la croix, et qui, tout glorieux que vous êtes dans le ciel, ne laissez pas d'être caché sous ces espèces adorables.

Je le crois, mon Dieu, et je m'en tiens plus assuré que si je le voyais de mes propres yeux. ez les

s, par

mis de

VOUS

niséri-

pieds

de ce

péché.

verti.

oteste

igé de ends à

de ma

N

r des

rai le

roira

vous-

nent;

avez

tout

issez

plus

reux.

Je le crois, parce que vous l'avez ait; que j'adore votre divine parole! Je le crois; et malgré ce que mes sens et ma raison peuvent me dire, je renonce à mes sens et à ma raison pour me captiver sous l'obéissance de la foi.

Je le crois; et s'il fallait souffrir mille morts pour la confession de cette vérité, aidé de votre grâce, ô mon Dieu! je les souffrirais plutôt que de démentir sur se point ma croyance et ma religion.

### ACTE D'ESPÉRANCE

Vous venez à moi, divin Sauveur des âmes; que ne dois-je pas espérer de vous! que ne dois-je pas attendre de celui qui se donne entièrement à moi!

Je me présente donc à vous, ô mon Dieu! avec toute la confiance que m'inspirent votre puissance infinie et votre infinie bonté. Vous connaissez tous mes besoins; vous pouvez les soulager: vous le voulez, vous m'invitez d'aller à vous, vous me promettez de me sceourir. En bien, mon Dieu, me voici, je viens sur votre parole. Je me présente à vous avec toutes mes faiblesses, mon aveuglement et mes misères; j'espère que vous me fortifierez, que vous m'éclairerez, que vous me soulagerez. que vous me changerez.

Je l'es ère sans crainte d'être trompé dans mon espérance; car n'êtes-vous pas, ô mon Dieu! le maître de mon cœur; et quand mon cœur sera-t-il plus absolument à votre disposition, que lorsque vous y serez une fois entré?

#### ACTE D'AMOUR

Mon aimable Sauveur! ô le bien-aimé de mon cœur! je vous aime, ou du moins je désire vous aimer de toute l'étendue de mon cœur. Eh! que pouviez-vous faire de plus pour être aimé de moi? Pour moi vous avez donné votre vie; pour moi vous avez établi cet adorable sacrement, afin de vous donner tout à mon pauvre cœur, et de m'attacher indissolublement à vous par les charmes de l'amour; pour moi vous avez prononcé ces douces paroles que vous semblez me répéter encore du fond de vos tabernacles: venez tous à moi.....mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. O amour immense! amour incompréhensible! amour infini! mon Dieu veut se donner à moi, faible et misérable créature, qui lui a été si souvent infidèle.

O Dieu d'amour! digne objet de l'amour de tous les cœurs! je vous aime; je vous aime pardessus toutes choses; je vous aime plus que ma vie. plus que moi-même; je vous aime uniquement pour vous et pour vos amabilités infinies. Ch! que ne puis-je vous voir aimé de tous les cœurs et de tout l'univers! du moins vous aime ai-je jusqu'au dernier soupir de ma vie, espérant de vous aimer ainsi pendant toute l'éter-

n té.

### ACTE D'HUMILITÉ.

non Osi-

ré?

non

sire

Eh!

imé

vie;

cre-

ivre

ous

ous

em-

ber-

sont

our

in-

e et

èle.

e de

parma

ue-

ies.

les

ai-

pé-

ter-

Qui suis-je ô Dieu de gloire et de majesté; qui suis-je, pour que vous daigniez jeter les yeux sur moi? D'où me vient cet excès de bonheur, que mon Seigneur et mon Dieu veuille venir à moi? moi, ver de terre; moi, plus méprisable que le néant, approcher d'un Dieu aussi saint, manger le pain des anges, me nourrir d'une chair divine!..... Ah! Seigneur, je ne le mérite pas; je n'en serai jamais digne.

Roi du ciel, auteur et conservateur du monde; monarque universel, je m'anéantis devant vous, et je voudrais pouvoir m'humilier aussi profondément pour votre gloire que vous vous abaissez dans ce sacrement pour l'amour de moi. Je reconnais, avec toute l'humilité possible, et votre souveraine grandeur, et mon extrême bassesse. La vue de l'une et de l'autre me jette dans une confusion que je ne puis vous exprimer, ô mon Dieu! Je dirai seulement, avec une humble sincérité, que je suis très indigne de la grâce que vous daignez me faire aujourd'hui.

#### ACTE DE DÉSIR.

Partie donc possible, ô Dieu de bonté! que vous veniez à moi, et que vous y veniez avec un désir infini de m'unir à vous! Oh! venez, le bien aimé de mon cœur; venez, agneau de Dieu, chair adorable, sang précieux de mon Sauveur; venez servir de nourriture à mon âme.

Que je vous voie, ô le Dieu de mon cœur! ma joie, mes délices, mon amour, mon Dieu, mon tout!

Qui me donnera des ailes pour voler vers vous? Mon âme éloignee de vous, impatiente d'être remplie de vous, languit sans vous, vous souhaite avec ardeur, et soupire après vous, ô mon Dieu! mon unique bien, ma consolation, ma douceur, mon trésor, mon bonheur et ma vie, mon Dieu et mon tout!

Venez donc, aimable Jésus; et, quelque indigne que je sois de vous recevoir, dites seulement une parole. et je serai purifié. Mon cœur est prêt, et s'il ne l'était pas, d'un seul de vos regards vous pouvez le préparer, l'attendrir et l'enflammer. Venez, Seigneur Jésus, venez.

## ACTES APRES LA COMMUNION

ACTES D'ADORATION.

A DORABLE majesté de mon Dieu, devant qui tout ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre se reconnaît indigne de paraître, que puis-je faire ici en votre présence, si ce n'est de me taire et de vous honorer dans le plus profond anéantissement de mon âme.

Je vous adore, ô Dieu saint! je rends mes justes hommages à cette grandeur supreme devant laquelle tout genou fléchit: en comparaison de laquelle toute puissance n'est que faiblesse, toute prospérité que misère, et les plus éclatantes

lumières que ténèbres épaisses.

8

A vous seul, grand Dieu, roi des siècles, Dieu immortel, à vous seul appartient tout honneur et gloire. Gloire, honneur, salut et bénédietion à celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le Fils éternel du Très-Haut, qui daigne s'unir aujourd'hui si intimement à moi, et prendre possession de mon cœur!

#### ACTE DE REMERCIMENT.

VELLES actions de grâces, ô mon Dieu! of pourraient égaler la faveur que vous me faites aujourd'hui? Non content de m'avoir aimé jusqu'à mourir pour moi, Dieu de bonté, vous daignez encore venir en personne m'honorer de votre visite et vous donner à moi! O mon ame! glorifie le Seigneur ton Dieu, reconnais sa bonté, exalte sa magnificence, publie éternellement sa miséricorde. C'est avec un cœur attendri et plein de reconnaissance, ô mon doux Sauveur! que je vous remercie de la grande grâce que vous daignez me faire. J'ai été un infidèle, un lâche, un prévaricateur, mais je ne veux pas être un ingrat; je veux me souvenir éternellement qu'aujourd'hui vous vous êtes donné à moi; et marquer, par toute la suite de ma vie, les obligations excessives que je vous ai, ô mon Dieu! en medonnant parfaitement à vous.

#### ACTE D'AMOUR.

J'AI donc enfin le bonheur de vous posséder, ô-Dieu d'amour! Quelle bonté! que ne puis-je y répondre? que ne suis-je tout cœur pour vous simer autant que vous êtes aimable, et pour n'aimer que vous! embrâsez-moi, mon Dieu, brûlez, consumez mon cœur de votre amour. Mon bien-aimé est à moi. Jésus, l'aimable Jésus se donne à moi!...Anges du ciel! Mère de mon Dieu, Saints du ciel et de la terre, prêtez-moi vos cœurs, donnez-moi votre amour pour aimer mon aimable Jésus.

Oui, je vors aime, ô le Dieu de mon cœur! je vous aime de tout mon âme; je vous aime souverainement; je vous aime pour l'amour de vous, et avec une ferme résolution de n'aimer que vous. Je le jure, je le proteste; mais assurez vous-même, ô mon Dieu! ces saintes résolutions dans mon cœur, qui est présentement à vous.

#### ACTE D'OFFRANDE.

Vous me comblez de vos dons, Dieu de miséricorde, et en vous donnant à moi vous voulez que je ne vive plus que pour vous. C'est aussi, ô mon Dieu! le plus grand de tous mes désirs, que d'être entièrement à vous. Oui, je veux que tout ce que j'aurai désormais de pensées, tout ce que je formerai ou exécuterai de desseins, soit dans l'ordre de la parfaite soumission que je vous dois!

Je veux que tout ce qui dépend de moi, santé, force, esprit, talents, crédit, biens, réputation, ne soient employés que pour les intérêts de votre gloire. Assujetissez-vous donc, ô Roi de mon

cœur! toutes les puissances de mon âme: régnez absolument sur ma volonté; je la soumets à la vôtre. Après les faveurs dont vous m'honorez, je ne souffrirai pas qu'il y ait rien en moi qui ne soit parfaitement à vous.

#### ACTE DE DEMANDE.

Vous êtes en moi, source inépuisable de tous biens: vous y êtes plein de tendresse pour moi, les mains pleines de grâces, et prêt à les répandre dans mon cœur, Dieu bon, libéral et magnifique, répandez-les avec profusion: voyez mes besoins, voyez votre pouvoir. Faites en moi ce pourquoi vous y venez; ôtez ce qui vous déplaît dans mon cœur: mettez-y ce qui peut me rendre agréable à vos yeux. Purifiez mon corps, sanctifiez mon âme, appliquez-moi les mérites de votre vie et de votre mort, unissez-vous à moi, chaste époux des âmes; unissez-moi à vous; vivez en moi, afin que je vive en vous, que je vive de vous, et à jamais pour vous.

Faites en moi, aimable Sauveur, ce pour quoi vous y venez; accordez-moi les grâces que vous savez m'être nécessaires. Accordez les mêmes grâces à tous ceux et à celles pour qui je suis obligé de prier. Pourriez-vous, mon aimable Sauveur, me refuser quelque cho-e, après la grâce que vous me faites anjourd'hui de vous

donner vous-même à moi?

#### PRIÈRE

à la Sainte Vierge, aux Anges, et aux saints:

VIERGE sainte, mère de Jésus, mère de tous les hommes, joignez-vous à moi pour remercier votre divin fils de ce qu'il a voulu se communiquer à moi et me nourrir de sa chair adorable: obtenez-moi de votre cher fils qu'il me fasse la grâce de demeurer dans mon cœur, sans que jecommette jamais aucune faute qui puisse

l'en éloigner.

Anges du Seigneur, saints et saintes qui êtes dans le ciel, vous bénissez et louez sans cesse le Dieu que je viens de recevoir; unissez-vous à moi, je vous en conjure, afin que je puisse le bénir, le louer et le remercier dignemeut: vous connaissez mieux que moi les grâces qui me sont nécesssaires pour éviter le péché et pratiquer la vertu; je vous supplie de me les obtenir, de m'assister dans mes actions, afin qu'après avoir vécu dans l'amour de Jésus et de Marie, j'aie le bonheur d'être réuni avec eux dans le céleste séjour. Ainsi soit-il.

## PRIÈRE

pour gagner les indulgences.

M ALGRÉ mon indignité que je ne puis ignorer, Seigneur, m'appuyant sur votre charité immense, et me conformant aux intentions du Père commun des fidèles, j'ose vous offrir mes humbles prières, et vous supplier par JésusChrist votre Fils, Père très miséricordieux, de protéger singulièrement et d'exalter votre sainte Eglise catholique, de la défendre contre ses ennemis visibles et invisibles, et de réunir tous les princes et les peuples chrétiens par les liens

de la paix.

Regardez en pitié, ô mon Dieu, tant de peuples qui n'ont pas encore recu la précieuse lumière de votre Evangile, ou qui se sont séparés de l'Eglise Romaine par le schisme ou par l'hérisie. Arrêtez tous les efforts criminels des hérétiques connus ou cachés; confondez-les par la vertu toute-puissante de votre bras, ou plutôt convertissez-les par la douceur efficace de vetre grâce. Inspirez toujours au souverain Pontife. à notre Evêque, aux pasteurs des âmes et à tous les ouvriers évangéliques, un zèle ardent, pour votre gloire, une charité tendre pour les brebis que vous leur avez confiées, la science, la sagesse, la sainteté nécessaires pour éclairer et pour édifier tous les peuples. Daignez regarder favorablement ce royaume que vous avez toujours protégé visiblement : détournez-en les fléaux de votre colère: conservez y la foi et la religion dans toute sa pureté. Accordez-nous à nousmêmes, ô Fils unique du Père éternel, en vue de vos mérites infinis et de votre bonté sans bornes. l'indulgence et la rémission de toutes nos péchés. Ainsi soit-il.

#### PRIÈRE

pour demander la bénédiction du S. Sacrement.

Je ne veux point vous quitter, ô mon Sauveur, que je ne vous aie fait une très-humble demande: donnez moi, s'il vous plaît, votre sainte bénédiction; faites qu'elle opére en moi une horreur éternelle du péché mortel, un cœur droit, un corps chaste, un esprit docile à vos divines inspirations, une bonne vie et une sainte mort.

Mais afin que rien en moi n'empêche les effets de votre bénédiction, ôtez de mon cœur tout ce qui peut vous y déplaire: pardonnez-moi mes péchés: je les déteste par l'amour que je vous porte. Bénissez-moi, ô mon Dieu d'une bénédiction aussi abondante que celle que vous accordâtes autrefois à Jacob, et semblable à celle que vous donnâtes vous-même à vos disciples en les quittant pour monter au ciel. Bénissez-moi d'une bénédiction qui me ehange, qui m'unisse parfaitement à vous, qui me soit un gage de la bénédiction éternelle que vous préparez à vos élus dans le ciel.

Répandez aussi les précieux effets de votre bénédiction sur ma famille, sur cette ville, sur la France, sur notre prélat, sur votre Eglise et sur tous les fidèles. Donnez, ô mon Dieu, à tous les agonisants, la grâce de bien mourir: abrégez les peines des âmes détenues dans le purgatoire, éclairez les hérétiques, faites connaître votre nom aux infidèles; afin que nous puissions tous, après cette vie, vous adorer et vous aimer éternellement. Ainsi soit-il.

# EXERCICE

— DU --

# CHEMIN DE LA CROIX

CRUX, ave, speunica.

Mundis salus et gloria.

Piis ad auge gratiam,
Reisque dele crimina.

CRUX, ave, speunique espérance, la
gloire et le salut du monde: rendez le juste plus
juste encore, et obtenez
aux pécheurs le pardon.

Vive Jésus! vive sa Croix!
Oh! qu'il est bien juste qu'on l'aime!
Puisqu'en expirant sur ce bois
Il nous aima plus que lui-même.
Disons donc tous à haute voix;
Vive Jésus! vive sa Croix!

Prière que l'on doit faire devant le Maître-Autel.

O JÉSUS, notre aimable Sauveur, nous voici humblement prosternés à vos pie ls afin d'implorer votre divine miséricorde pour nous et pour les âmes des fidèles qui sont morts. Daignez nous appliquer à tous les mérites infinis de votre sainte Passion que nous allons méditer. Faites que, dans cette voie de soupirs et de larmes où nous entrons, nos cœurs soient tellement contrits et repentants, que nous embrassions avec joie toutes les contradictions, les souffrances et les humiliations de cette vie.

Et vous. ô divine Marie, qui la première nous avez enseigné le Chemin de la Croix, obtenez de l'adorable Trinité qu'elle daigne accepter, en reparations de tant d'injures qui lui sont faites, les affections de douleurs et d'amour dont l'Esprit vivificateur nous favorisera pendant ce saint exercice.

Suivons sur la montagne sainte Notre Sauveur sanglant, défiguré: Et marchons après lui sans crainte Sous le poids (bis) de l'arbre sacré.

Sancta Mater, istud agas: Crucifixi fige plagas Cordi meo valide.

Sancta Mater, etc.

O sainte Mère, imprimez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié.
O sainte Mère, etc.

## 1re STATION.

v. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi. 6 Jésus, et nous vous bénissons.

R. Quia per sanctam R. Parce que vous avez Crucem tuam redemisti racheté le monde par mundum.

Jésus est condamné à mort.

Considérons la soumission admirable de Jésus lorsqu'il reçoit cette injuste sentence, et tâchons de bien nous persuader que ce ne fut pas seulement Pilato qui le condamna, mais nous tous ici présents, et tous les pécheurs de l'univers qui demandaient sa mort. Disonslui donc, pénétrés de la plus vive douleurs :

ADORABLE Jésus, puisque ce sont nos crimes qui vous ont conduit au trépas, faites que nous les détestions de tout notre cœur, afin que notre repentir et notre pénitence nous obtiennent pardon et miséricorde.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nosti. Domine.

R. Miserere nostri.

v. Fidelium animæ. per misericordiam Dei, fidèles reposent en paix requiescant in pace.

R. Amen.

Z

Notre père, etc. Je vous salue Marie, etc. Gloire au Père, etc.

v. Ayez pitié de nous, Seigneur.

R. Ayez pitié de nous.

v. Que les âmes des par la miséricorde de Dieu.

R. Ainsi soit-il.

Hélas sous cette Croix pesante, Divin agneau, vous portez nos péchés; C'est sur votre chair innocente Que l'amour (bis) les tient attachés.

Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

#### He STATION.

w. Adoremus te, etc. v. Nous vous adorons, etc.

Jésus est chargé de sa croix.

Considérons avec quelle douceur notre divin Maître reçolt sur ses épaules meurtries et ensanglantées le terrible instrument de son supplice. C'est ainsi qu'il veut nous enseigner à porter notre croix, en acceptant avec la plus grande résignation les maux qui nous sont envoyés du Ciel, ou qui nous viennent de la part des créatures.

DOUX Jésus, ce n'était point à vous à porter cette Croix, puisque vous étiez innocent: mais à nous, misérables pécheurs, chargés de toutes sortes d'iniquités. Donnez-moi donc la force de vous imiter, en supportant sans murmure les revers et les disgrâces de cette vie, qui, dans l'ordre admirable de votre Providence paternelle, doivent être pour nous l'occasion de satisfaire à votre justice, et le moyen d'arriver à la céleste patrie.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Ayez pitié de nous, v. Miserere nostri, etc. etc.

v. Que les âmes, etc. v. Fidelium, etc.

O ciel! le Dieu de la nature Tombe affaibli sous son cruel fardeau; Et sa perfide créature Sans pitié (bis) devient son bourreau.

O sainte Mère, etc. | Santa Mater, etc.

#### IIIe STATION.

v. Nous vous adorons, v. Adoremus te, etc. etc.

Jésus tombe sous le poids de sa Croix.

Considérons Jésus-Christ entré dans la route du Calvaire. Le sang qu'il a répandu dans la fiagellation et le couronnement d'épines l'a tellement affaibli, qu'il tombe sous son pesant fardeau, et ne se relève qu'après les outrages les plus sanglants, qu'il endure sans témoigner aucun sentiment d'indignation. Voilà comment il a voulu expier toutes nos chutes, et nous apprendre à nous relever par les austérités de la pénitence, quand nous avons eu le malheur de tomber dans l'abime du péché.

O BON Jésus, tendez-nous une main secourable au milieu de tant de dangers auxquels nous sommes exposés. Daignez nous fortifier dans nos faiblesses, afin qu'après vous avoir suivi courageusement sur le Calvaire, nous puissions y goûter les fruits délicieux de l'arbre de vie, et devenir éternellement heureux avec vous.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Miserere nobis, etc. v. Ayez pitié de nous, etc.

v. Fidelium, etc. v. Que les âmes, etc.

Arrêtez, ô divine Mère! Quelle douleur! Ah! pour vous je frémis: Bientôt sur ce triste Calvaire, Va mourir (bis) votre aimable fils.

Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

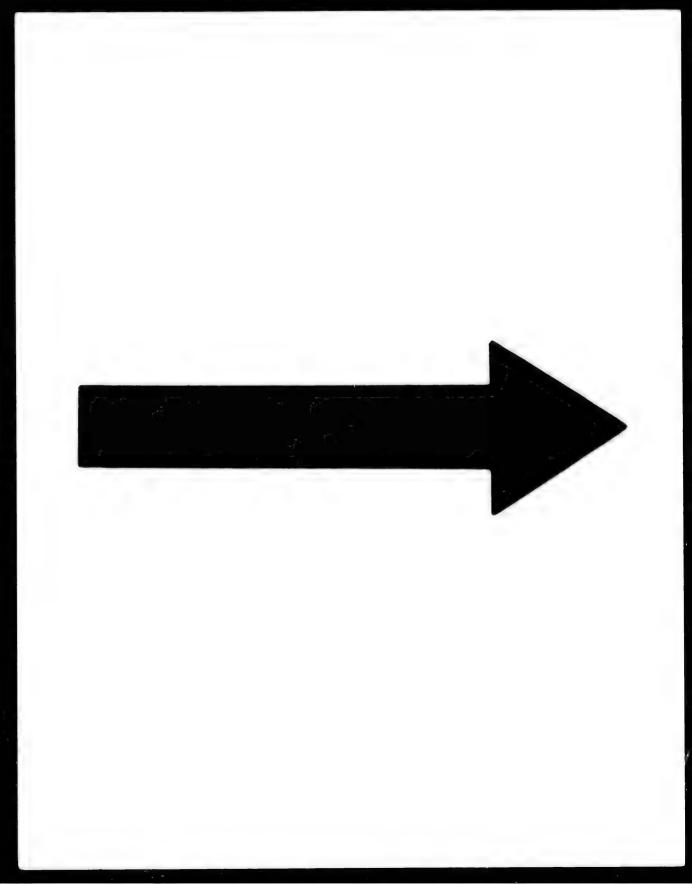

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



## IVe STATION.

v. Adoremus te, etc. | v. Nous vous adorons, etc.

Jésus rencontre sa très-chère mère.

Considérons combien il fut douloureux pour ce divin fils de voir cette mère cherie dans des circonstances si cruelles, et pour Marie, de voir son aimable fils traîné inhumainement par une troupe de scélérats, au milieu d'un peuple innombrable qui le charge d'injures. A cette vue son cœur maternel est percé de mille glaives, et est livré à toutes les angoisses. Elle voudrait délivrer notre Sauveur, et l'arracher des mains de ses bourreaux; mais elle sait qu'il faut que notre salut s'opère ainsi. Unissant donc le sacrifice de son amour à celui de son fils, elle partage toutes ses souffrances, et s'attache à lui jusqu'au dernier soupir.

MARIE, mère de douleur, obtenez-nous cet amour ardent avec lequel vous accompagnâtes Jésus-Christ sur la montagne sainte, et cette fermeté que vous fîtes paraître au pied de la croix, afin que nous y demeurions constamment avec vous, et que rien ne puisse jamais nous en séparer.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Ayez pitié de nous, v. Miserere nostri, etc. etc.

v. Que les âmes, etc. v. Fidelium, etc.

Puisque c'est moi qui suis coupable,
Retirez-vous, faible Cyrénéen;
Je veux seul, ô Croix adorable,
Vous porter (bis) mais en vrai chrétien.
O sainte Mère, etc. | Sancta Mater, etc.

#### Ve STATION.

v. Nous vous adorons, v. Adoramus te, etc etc.

Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix.

Considérons la grande bonté de Jésus-Christ envers nous. S'il permet qu'on l'aide à porter sa Croix, ce n'est pas qu'il manque de force, étant Celui qui soutient l'univers; mais il veut nous enseigner à unir nos souff ances aux siennes, et à partager avec lui son calice d'amertume.

O Jésus notre maître, vous en avez bu le plus amer, et vous ne nous en avez laissé que la plus petite partie. Ne permettez pas que nous soyons assez ennemis de nous-mêmes pour la refuser. Faites, au contraire, que nous l'acceptions volontiers, afin de nous rendre dignes de participer aux torrents de délices dont vous enivrez vos élus dans la terre des vivants.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Miserere nostri, etc.! v. Ayez pitié de nous, etc.

v. Fidelium, etc. v. Que les âmes, etc.

Seigneur, hélas! qu'est devenue Votre beauté qui réjouit les Saints? Ingrats mortels, à cette vue, Serez-vous (bis) endurcis et vains?

Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

#### VIe STATION.

v. Adoremus te, etc. v. Nous vous adorons, etc.

Une femme pieuse essuie la face de Jésus-Christ.

Considérons l'action héroïque de cette sainte femme, qui s'avance à travers la foule des soldats pour voir son divin Maître. Elle l'aperçoit tout couvert de crachats, de poussière, de sueur et de sang. Un tel spectacle attendrit son âme jusqu'aux larmes; et, son amour la mettant au-dessus de toute crainte, elle s'approche de Jésus, essuie ce visage défiguré, cette auguste face qui ravit tous los Saints, devant laquelle les Anges se couvernt de leurs ailes, ne pouvant en soutenir l'éclat.

O JÉSUS, le plus beau des enfants des hommes, en quel état vous a réduit votre amour pour nous! Non, jamais vous n'avez été plus digne de nos adorations et de nos hommages. Nous vous adorons donc, et, prosternés devant votre divine majesté, nous vous supplions d'oublier toutes nos offenses, et de rendre à notre âme son ancienne beauté, qu'elle a perdue par le péché.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Ayez pitié de nous, v. Miserere nostri, etc. etc.

v. Que les âmes, etc. v. Fidelium, etc.

Sous les coups des bourreaux perfides, Jésus-Christ tombe une seconde fois, Et ces infâmes déicides Le voudraient (bis) déjà sur la Croix. O Sainte Mère, etc. | Sancta Mater, etc.

#### VIIe STATION.

v. Nous vous adorens, v. Adoramus te, etc. etc.

Jésus tombe par terre pour la seconde fois.

Considérons l'Homme-Dieu succombant derechef. Contemplons cette sainte victime étendue par terre sous le faix horrible du bois de son sacrifice, exposée de de nouveau à la cruauté des soldats et de ses meurtriers. C'est encore pour nous donner des preuves de son amour infini que Jésus-Christ permet cette seconde chute. Il veut aussi nous montrer par là que, retombant si souvent dans le pèché, nous ne devons néanmoins jamais perdre confiance, mais tout espérer de sa miséricorde, et qu'au milieu des plus grandes afflictions il ne faut pas se laisser aller au découragement; que la voie du ciel est semée de ronces et d'épines; que, pour être glorifié, il faut auparavant passer par le creuset des souffrances.

Orechute, et ne permettez pas que nous ayons le malheur, en nous perdant, de rendre inutiles tant de fatigues et de peines que vous avez endurées pour nous délivrer de la mort éternelle.

Pater noster .- Ave, Maria .- Gloria Patri.

w. Miserere nostri, etc. v. Ayez pitiéde nou etc.

v. Fidelium, etc. v. Que les âmes, etc.

Ne pleurez point sur mes souffrances;
Pleurez sur vous, ô filles d'Israël;
Priez que le Dieu des clémences
Ait pour vous (bis) un cœur paternel.
Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

## VIIIe STATION.

v. Nous vous adorons, v. Adoramus te, etc.

Jésus console les filles d'Israël qui le suivent.

Admirons ici la générosité incomparable de Jésus-Christ. Il oublie, pour ainsi dire, ses propres souf-frances, afin de ne s'occuper que de celles des saintes femmes, et de leur procurer des consolations dont elles ont besoin dans le grand abattement où son état déplorable les a jetées. En leur recommandant de ne point pleurer sur lui, mais plutôt sur elles-mêmes et sur leur perfide patrie, il nous fait sentir que son cœur serait peu sensible à notre compassion, si nous ne commencions par pleurer nos péchés, qui sont la seule cause de ses douleurs.

Oaffligées, daignez jeter sur nous des regards de tendresse et de miséricorde, faites-nous la grâce de vous accompagner constamment dans le Chemin de la Croix, avec les filles de Jérusalem, afin d'y entendre comme elles, des paroles de vie, et d'y jouir de vos ineffables consolations.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Ayez pitié de nous, v. Misercre nostri, etc.

v. Que les âmes, etc. | v. Fidelium, etc.

Seigneur vous tombez de faiblesse;
N'êtes-vous pas le Dieu puissant et fort?
C'est le péché qui vous opresse,
Et conduit (bls) vos pas à la mort,
sainte Mère, etc. | Sancta Mater, etc.

#### IXe STATION.

v. Adoramus te. etc. v. Nous vous adorons, etc.

Jésus tombe pour la troisième fois.

Considérons l'adorable Jésus arrivé au sommet du Calvaire. Il jette alors ses regards sur le lieu où il va bientôt être sacrifie à la fureur de ses ennemis. Ce qui l'occupe en ce moment, ce sont nos chûtes sans fin et l'inutilité de son sang pour le plus grand nombre des pêcheurs. Cette pensée cruelle le consterne et afflige son tendre cœur plus que tous les supplices qu'il doit encore souffrir. Et le jette son âme dans une si profonde tristesse et dans un si cruel abattement, que, ses forces venant à lui manquer, comme dans son agonie, il se laisse aller la face contre terre.

O JÉSUS, victime d'amour, voici donc que vous allez être immolé pour le salut des hommes. Daignez nous appliquer les mérites de votre sacrifice dans le temps, afin que nous puissions vous offrir celui de nos louanges pendant l'éternité.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Miserere nostri, etc. | v. Ayez pitié de nous, etc.

v. Fidelium, etc. | Que les âmes, etc.

Venez, et déployez vos ailes. Anges du ciel, sur votre Créateur. Voilez ses blessures cruelles, Et ce corps (bis) navré de douleur.

Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

## Xe STATION.

v. Nous vous adorons, v. Adoramus te, etc.

Jésus est dépouillé de ses vêtements.

Considérons combien fut grande la douleur de Jésus-Christ lorsque les bourreaux lui arrachèrent ses habits. Toutes les plaies qu'il avait reçues, et qui avaient collé sa robe contre sa chair sacrée, se rouvrirent en ce moment, pour lui faire souffrir à la fois tous les touments de la flagellation. Mais ce qui lui fut encore bien plus sensible, ce fut de se voir exposé tout nu à la vue d'une foule immense de spectateurs.

Orenu au lieu de votre supplice, sans que vous ayez ouvert la bouche pour vous plaindre. Ah! que votre silence est élequent et énergique! Avec quelle force ne nous prêche-t-il pas la nécessité de réprimer nos impatiences et nos murmures! Vous vous laissez encore dépouiller de vos vêtements, pour expier le malheur que nous avons eu de perdre le don prècieux de la grâce. daignez donc nous le faire recouvrer, et nous dépouiller entièrement du vieil homme, afin que nous ne vivions plus que selon les sentiments de votre cœur adorable.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Ayez pitié de nous, v. Miserere nostri, etc. etc.

v, Que les âmes, etc. v. Fidelium etc.

Que faites-vous, peuple barbare! Vous allez donc consommer vos forfaits! Ce bois est le lis qu'on prépare A Jésus (bis) pour tant de bienfaits.

Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

s. lé

ots

us ue

11'-

us

h!

ie l

né-

ar-

de us

ce.

lé-

ue

de

tc.

# XIe STATION.

v. Adoramus te, etc. v. Nous vous adorons etc.

Jésus est attaché à la croix.

Considérons Jésus-Christ s'offcant à ses bourreaux pour être crucifié et s'étendant lui-même sur l'arbre de la Croix. Quels tourments ne dut-il pas endurer dans le temps que les coups de marteau enfonçaient les clous dans ses pieds et dans ses mains adorables! Alors sa chair se déchire, ses os se froissent, ses nerfs se rompent, ses veines se brisent; le sang, coulant à grands flots épuise ses forces, et ajoute à de si horribles supplices celui de la soif la plus ardente.

Orace de cette mer de douleur dans laquelle nous contemplons la victime de notre salut. Ah! chrétiens, quels excès d'amour! quelle immense charité! Qu'à cette vue nos cœurs se déchirent et s'embrasent; qu'ils renoncent à tous les plaisirs de la terre; qu'ils soient sans cesse crucifiés avec celui de Jésus, et que nos yeux versent jour et nuit des torrents de laumes.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Miserere nostri, etc, v. Ayez pitié de nous, etc.

v. Fidelium, etc.

v. Que les âmes, etc.

Le soleil, à ce crime horrible, Voile l'éclat de son front radieux; Et la créature insensible S'émeut à (bis) ce spectacle affreux;

O sainte Mère, etc.

| Sancta Mater, etc.

## XIIe STATION.

v. Nous vous adorons, v. Adoramus te,etc.

Jésus meurt sur la croix.

Considérons Jésus, le Dieu de tonte sainteté expirant entre deux scélérats, et admirons la douceur et la force de son amour. Il demande à son père le pardon de ses bourreaux; il promet sa gloire au bon larron; il recommande sa mère au disciple bien-aimé; il remet son âme entre les mains de son Père; il annonce que tout est consommé; et il expire pour nous. L'ans le même instant, toutes les créatures publicnt sa divinité, la nature entière s'attriste, et semble vouloir s'anéantir en voyant expier son créateur.

O PÉCHEURS, n'y aura-t-il que vous qui demeurez insensibles à ce spectacle si attendrissant? Jetez un regard sur votre Sauveur; voyez l'état affreux où vos crimes l'ont ré luit. Il vous pardonne cependant, si votre repentir est sincère; il a ses pieds attachés pour vous attendre; ses bras étendus pour vous recevoir; son côté ouvert et son cœur blessé pour répandre sur vous toutes ses grâces; sa tête penchée pour vous donner le baiser de paix et de réconciliation. Accourons donc tous auprès de sa Croix, et mourrons pour lui, puisqu'il est mort pour nous.

Pater noster .- Ave, Maria .- Gloria Patri.

v. Miserere nostri, etc. v. Ayez pitié de no us etc.

v. Fidelium, etc. v. Que les âmes, etc.

Le voilà donc, mère affligée, Ce tendre fils, meurtri, sacrifié! Notre victime est immolée: Votre amour (bis) est crucifié.

Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

#### XIIIe STATION.

v. Adoramus te, etc. v. Nous vous adorons, etc.

Jésus est descendu de la Croix et remis à sa mère.

an; tee,

Considérons la douleur extrême de cette tendre mère après la mort de Jésus, son divin fils. Elle reçoit ce précieux dépôt entre ses bras : elle contemple sou visage pâle, sanglant et défiguré ; elle voit ses yeux éteints, sa bouche fermée, son côté ouvert, ses mains et ses pieds percés. Cette vue est pour elle un martyre ineffable, et dont Dieu seul peut connaître tout le prix.

MARIE, c'est nous qui sommes la cause de votre affliction, et ce sont nos péchés qui ont transpercé votre âme en attachant Jésus-Christ à la Croix. Daignez, ô Mère de miséricorde.

obtenir notre pardon, et nous permettre d'adorer dans vos bras votre amour crucifié. Imprimez tellement dans nos âmes les douleurs que vous ressentîtes au pied de la Croix, que nous n'en perdions jamais le souvenir.

Pater noster.—Ave, Maria.—Gloria Patri.

v. Ayez pitié de nous, | v. Miserere nostri, etc. etc.

v. Que les âmes, etc. v. Fidelium, etc.

Près de cette tombe chérie Je veux mourir de douleurs et d'amour. Pour y puiser une autre vie, Et voler (bis) au divin séjour.

O sainte Mère, etc. | Sancta Mater, etc.

## XIVe STATION.

v. Nous vous adorons, | v. Adoramus te, etc. etc.

Jésus est mis dans le sépulcre.

Toici donc, Jésus, notre cher Rédempteur, voici donc où repose votre corps adorable, le précieux gage de notre salut. Faites que notre plus grande consolation, dans cette vallée de larmes, soit de nous occuper des supplices et de la mort ignominieuse que vous avez endurés pour nous racheter. Et parce que vous n'avez voulu être placé dans un sépulcre nouveau que pour nous faire connaître que c'est avec un nouveau cœur que nous devons nous approcher de vous dans le sacrement de votre amour, dargnez nous purifier de toutes nos taches, et nous rendre dignes de nous asseoir souvent à votre banquet sacré. Ensevelissez dans ce même tombeau toutes nos iniquités et nos convoitises, afin que, mourant à nos passions et à toutes les choses d'ici-bas, pour mener avec vous une vie cachée en Dieu, nous méritions de faire une fin heureuse, et de vous contempler à découvert dans la splendeur de votre gloire.

Pater Noster. - Ave, Maria. - Gloria Patri.

v. Miserere nostri, etc. v. Ayez pitié de nous, etc.

v. Fidelium, etc, v. Que les âmes, etc.
Seigneur, dans mon âme attendrie

Gravez les maux qu'on vous a fait souffrir; Et vous, Mère sainte, ô Marie.

Hâtez-vous (bis) de nous secourir.

Sancta Mater, etc. | O sainte Mère, etc.

De retour au sanctuaire, on dit les versets et les oraisons ci-après.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

v. Ora pro nobis, Virgo dolorissima. R. Utdigni efficiamur promissionibus Christi.

v. Oremus pro Pontifice nostre N. R. Dominus conservet eum, et vivificet eum, beatum faciat

cum in terra, et non tradat eum in animam ini-

micorum ejus.

v. Oremus pro fidelibus defunctis. R. Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

#### **OREMUS**

Respire, quæsumus, Domine, superhanc familiam tuam pro quâ Dominus noster Jesus Christus non dubitavit manibus tradi nocemtium et crucis subire tormentum.

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi qui horâ sextâ, pro redemptione mundi, Crucis patibulum ascendisti, et sanguinem tuam pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fudisti, humiliter deprecamur, ut post ubitum nostrum, januam Paradisi nos gaudentes introire concedas.

Interveniat pro nobis quæsimus, Domine Jesu Christe, nunc et in horâ mortis nostræ, apud tuam clementiam, beata Virgo Maria, Mater tua, cujus sacratissimam animam in horâ tuæ Passionis, doloris gladius pertransivit.

Domine Jesu Christe, qui, refrigescente mundo ad inflammandum corda nostra tui amoris igne in carne beatissimi Francisci passionis tuæ sacra stigmata renovâsti; concede propitius ut ejus meritis et precibus, Crucem jugiter feramus, et dignos fructus pænitentiæ faciamus. Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo Pontifici nostro N.; et dirige eum secundûm tuam clementiam in viam salutis æternæ ut te donante, tibi placida cupiat, et tota virtute perficiat.

Deus veniæ largitor, et humanæ salutis amator, quæsumus clementiam tuam ut nostræ Congregationis fratres, propinquos, et benefactores, qui ex hoc seculo transierunt, beatâ Mariâ semper Virgine intercedente, cum omnibus sanctis tuis, at perpetuæ beatudinis consortium pervenire concedas: Per Dominum nostrum Jesum Christum, etc.

D'ieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre serviteur N., notre Pontife, et conduisez-le, par votre bonté, dans la voie du salut éternel, afin que, par votre grâce, il désire ce qui vous est agréable, et l'accomplisse de toutes ses forces.

O DIEU, qui aimez à pardonner et qui désirez le salut des hommes, nous supplions votre miséricorde, par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, et de tous les Saints, de faire parvenir à la béatitude éternelle nos frères, nos parents, nos amis et nos bienfaiteurs défunts. Par N. S. J.-C.

 $\mathbf{m}$ 

n

uт

n,

S.

uld

er

B

0

DARCE, Domine, parce DARDONNEZ, Seigneur populo tuo, ne in I pardonnez à votre æternum irascaris nobis. peuple; ne sovez pas toujours irrité contre nous.

v. Pie Jesu Domine, dona eis requiem

v. Jésus plein de miséricorde, donnez aux âmes des fidèles trépassés le repos

R. Sempiternam.

R. Éternel.

Le Lecteur.

Jube, Domine, benedi- | Mon Père, donnez-moicere.

votre bénédiction.

#### BENEDICTION.

DENEDICAT nos Do- QUE notre Seigneur Dminus noster Jesus VJesus-Christ, qui a Christus, qui pro nobis été flagellé, qui a porté sa flagellatus est, Crucem Croix et qui a été crucifié portavit, et fuit crucifixus pour nous, nous bénisse. R. Ainsi soit-il. R. Amen.

On donne ici la bénédiction avec la Croix.

# PRIÈRES DU SOIR

Finissez la journée comme vous l'avez commencée, par la prière: il n'est, dans notre vie, aucun instant qui n'appartienne au Seigneur: nous devons à Dieul hommage du soir comme celui du matin: nous lui devons des actions de grâces de tous les bienfairs dont il nous a comblés pendant le jour. D'ailleurs de combien de dangers la nuit n'est-elle pas accompagnée? Combien de personnes qui s'étant couchées en santé, se sont réveillées dans l'éternité? combieu qui pendant les ténèbres de la nuit ont oublié la loi de Dieu, et étouffé le cri de leur conscience? Autant de motifs pour terminer saintement la journée par une bonne prière.

Ayez pour habitude d'examiner votre conscience tous les soirs. Par là vous détenterez vos péchés, vous prendrez les moyens de les éviter, et vous faciliterez beaucoup votre examen de conscience pour la confession.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.

Mettons-nous en la présence de Dieu, et adorons-le.

JE vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous, parceque vous êtes la vérité même. J'espère en vous, parceque vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur, parceque vous êtes souverainement aimable, et j'aime le prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites.

Quelles actions de grâces vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous? Vous avez songé à moi de toute éternité; vous m'avez tiré du néant, vous m'avez donné votre vie pour me racheter, et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas! Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bontés? Joignez vous à moi, Esprits bienheureux, pour louer le Dieu des miséricordes qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne et à la plus ingrate de ses créature.s

Demandons à Dieu de connaître nos péchés.

Source éternelle de lumière, Esprit-Saint, dissipez les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Faites-m'en concevoir une si grande horreur, ô mon Dieu, que je le haïsse, s'il so peut, autant que vous le haïssez vous-même, et que je ne craigne rien tant que de le commettre à l'avenir.

Examinons-nous sur le mal commis.

Envers Dieu: Omissions ou négligences dans nos devoirs de piété, irrévérences à l'Église, distractions volontaires dans nos prières, défauts d'attention, résistance à la grâce, jurements, murmures, manque de confiance et de résignation.

Envers le prochain: Jugements téméraires, mépris, haine, jalousie, désir de vengeance, querelles, emporte-

ments, imprécations, injures, médisances, railleries, faux rapports, dommages aux biens ou à la réputation, mauvais exemple, scandale, manque de respect, d'obéissance, de zèle et de fidélité.

Envers nous-mêmes: Vanité, respect humain, mensonges, pensées, désirs, discours et actions contraires à la pureté, intempérance, colère, impatience, vie inutile et sensuelle, paresse à remplir les devoirs de notre état.

ME voici, Seigneur, tout couvert de confusion, et pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je viens les détester devant vous, avec un vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si ben, si aimable, et si digne d'être aimé. Etait ce denc là, ô mon Dieu, ce que vous deviez attendre de ma reconnaissance, après m'avoir aimé jusqu'à répand: e votre sang pour moi. Oui, Seigneur, j'ai poussé trop loin ma malice et mon ingratitude. Je vous en demande très-humblement pardon, et je vous en conjure, ô mon Dieu, par cette même bonté dent j'ai ressenti tant de fois les effets, de m'accorder la giâce d'en faire dès aujourd'hui, et jusqu'à la mort, une sincère pénitence.

Faisons un ferme propos de ne plus picher.

Que je souhaiterais, ô mon Dien, de no vous avoir jamais offensé! mais puisque j'ai été assez malheureux pour vous déplaire, je vais vous manquer la douleur que j'en ai par une conduite toute opposée à celle que j'ai gardée jusqu'ici. Je renonce dès à présent au péché, et à l'occasion du péché, surtout de celui où j'ai la faiblesse de retomber si souvent. Et si vous daignez m'accorder votre grâce, ainsi que je la demande et que je l'espère, je tâcherai de remplir fidèlement mes devoir, et rien ne sera capable de m'arrêter, quand il s'agira de vous servir. Ainsi soit-il.

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanct fié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite en la terre comme au Ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne nous induisez point en tentation; mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

JE vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheu: s, maintenant et à l'heure de netre mort. A'nsi soit-il.

JE crois en Dieu le Père Tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ son Fils unique, Not e-Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressussité des morts; est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Eglise catholique, la Communion des Saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Ainsi soit-il.

JE confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints Apôtres Pierre et Paul, à tous les saints, que j'ai beaucoup péché par pensées, par paroles et par actions: c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute; c'est pourquoi je prie la bienheureuse Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les saints Apôtres, Pierre et Paul, tous les Saints de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Que le Dieu Tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Ainsi soit-il.

Que le Seigneur Tout-puissant et miséricordieux nous donne indulgence, absolution et rémission de nos péchés. Ainsi soit-il.

Recommandons-nous à Dieu, à la Sainte-Vierge et aux Saints.

Bénissez, ô mon D'eu, le repos que je vais prendre pour réparer mes forces, afin de vous

mieux servir. Vierge sainte, mère de mon Dieu, et après lui mon unique espérance, mon ton Ange, mon saint Patron, intercédez pour moi, protégez-moi, pendant cette nuit, tout le temps de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il.

Prions pour les vivants et pour les Fidéles trépassés.

RÉPANDEZ, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis. Protégez tous ceux que vous m'avez donnés pour maîtres, tant spirituels que temporels. Secourez les pauvres, les prisonniers, les affligés, les voyageurs, les malades et les agonisants; Convertissez les hérétiques, et éclairez les infidèles.

Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié des âmes des fidèles qui sont dans le Purgatoire. Mettez fin à leurs peines, et donnez à celles pour lesquelles je suis obligé de prier le reposet la lumière éternelle. Ainsi soit-il.

#### LITANIES DE LA SAINTE VIERGE:

SEIGNEUR, ayez pitié | KYRIE, eleison, de nous.

Christ, ayez pitié de Christe, eleison, nous.

Seigneur, ayez pitié de Kyrie eleison. nous.

Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous.

Dieu le père des cieux où vous êtes assis, ayez pitié de nous.

Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous.

Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez

pitié de nous. Sainte Marie, priez

pour nous. Sainte Mère de Dieu,

Sainte Vierge des Vierges,

Mère du Christ, priez. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très-pure,

Christe audi nos. Christe, exaudi nos. Pater de cœlis Dens. miserere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobie...

Spiritus sancte Dens, miserere nobis.

Sancta Trinitas unus Deus, miserero nobis.

Sancta Maria, ora pronobis.

Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis.

Sancta Virgo Virginum,

Mater Christi, ora pro-Mater divinæ gratiæ, ora pro nobis.

Mater purissima,

Mère très-chaste, Mère sans tache, Mère sans corruption, Mère aimable. Mère admirable, Mère du Créateur. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très-prudente, Vierge vénérable, Vierge célèbre, Vierge puissante, Vierge clémente. Vierge fidèle, Miroir de justice, Temple de sagesse, Cause de notre joie, priez pour nous. Vaisseau spirituel, Vaisseau honorable, Vaisseau insigne de la dévotion, Rose mystique, Tour de David, Tour d'ivoire, Maison d'or, Arche d'alliance, Porte du ciel, Etoile du Matin. Santé des infirmes, Refuge des pécheurs, priez pour nous.

Mater castissima. Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis. Mater admirabilis, Mater Creatoris. Mater Salvatoris. ora pro nobis. Virgo prudentissima. Virgo veneranda, Virgo prædicanda. Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiæ, Sedes sapientiæ, Causa nostræ lætitiæ. ora pro nobis. Vas spirituale, Vas honorabile, Vas insigne devotionis,

Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Fæderis arca,
Janua cæli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
ora pro nobis.

Consolatrice des affligés | Consolatrix afflictorum Secours des chrétiens. priez pour nous. Reine des Anges, Reine des Patriarches, Reine des Prophètes, Reine des Apôtres, Reine des Martyrs. Reine des Confesseurs. Reine des Vierges. Reine de tous les Saints

Reine conque sans péché

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonneznous, Seigneur, Agneau, etc., exauceznous Seigneur. Agneau, etc., avez pitié de nous, Seigneur. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Sainte Mère de Diea, priez pour nous.

faits dignes des promesses de Jésus-Christ. Très-Saint Roine du Rosaire.

Afin que nous soyons

Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, Regina Patriarcharum Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum. Regina Virginum, Regina Sanctorum omnium,

Regina sine labe concepta.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine.

Agnus, etc., exaudi nos Domine.

Agnus, etc., miserere nobis.

Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.

Ora pro nobis, sancta Dei genitrix.

efficiamur digni promissionibus Christi.

Sacratissimi Regina Rosarii.

## Oraison.

SEIGNEUR, nous vous supplions de répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange, l'Incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et sa croix, à la gloire de sa résurrection: par le même J.-C. N. S. Ai si soit-il.

### Oremus.

GRATIAM tuam quæsumus, Domine mentibus nostris infunde; ut qui Angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem ejus et Crucem ad Resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

## Oraison.

Nous vous supplions, Seigneur, de visiter cette demeure, et d'en éloigner toutes sortes d'embûches de l'ennemi: Que vos saints Anges y habitent afin de nous conserver en paix, et: que votre bénédiction soit toujours pour nous. Par N.-S. J.-C. Ainsi soit-il.

## Prière à tous les Saints.

AMES très-heureuses, qui avez eu la grâce des parvenir à la gloire, obtenez-moi deux choses de celui qui est notre commun Dieu et père: que je no l'offense jamais mortellement et qu'il ôte de moi tout ce qui lui déplaît. Ainsi soit-il.

## PRIERE POUR LA PROPAGATION DE LA FOI.

Notre Père, etc.—Je vous salue, Marie, etc. St-François-Xavier, priez pour nous.

Prière avant de se mettre au lit.

8,

a-

m

m.

er

es.

89

P\$:

q.

08

il

Mon Dieu, je sais que je mourrai : peut-être n'ai-je que peu de moments à vivre; peut-être ne sortirai-je pas du lit où je me coucherai aujourd'hui. Aussi m'avertissez-vous d'y entrer comme dans mon tombeau. Je sais Seigneur, qu'à l'heure de la mort, je voudrai avoir vécu sans péché et vous avoir toujours aimé. Mettezmoi, dès à présent, dans ces saintes dispositions. Oui, mon Dieu, je déteste le píché, je crois tout ce que l'église m'enseigne; je mets en vous toute mon espérance: je vous aime de tout mon cœur et j'aime le prochain comme moi-même. Je veux vivre et mourir dans votre amour. Je vous remets mon âme qui vous a tant coutée, ô mon Dieu. Ne permettez point que le sang précieux que vous avez versé pour elle lui soit inutile.

Vierge Sainte, intercédez pour moi. Mon bon Ange Gardien, mon Saint Patron, tous les Saints et Saintes du Paradis, obtenez-moi la grâce de vivre dans la crainte de Dieu, de mourir dans son amour et de le servir sur la terre, afin de le louer pendant l'éternité. R. Ainsi soit-il.

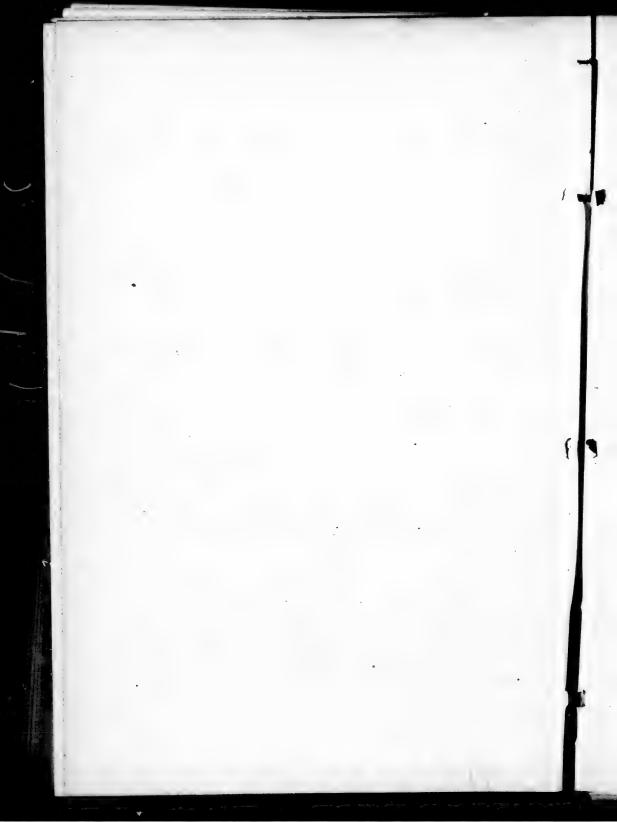



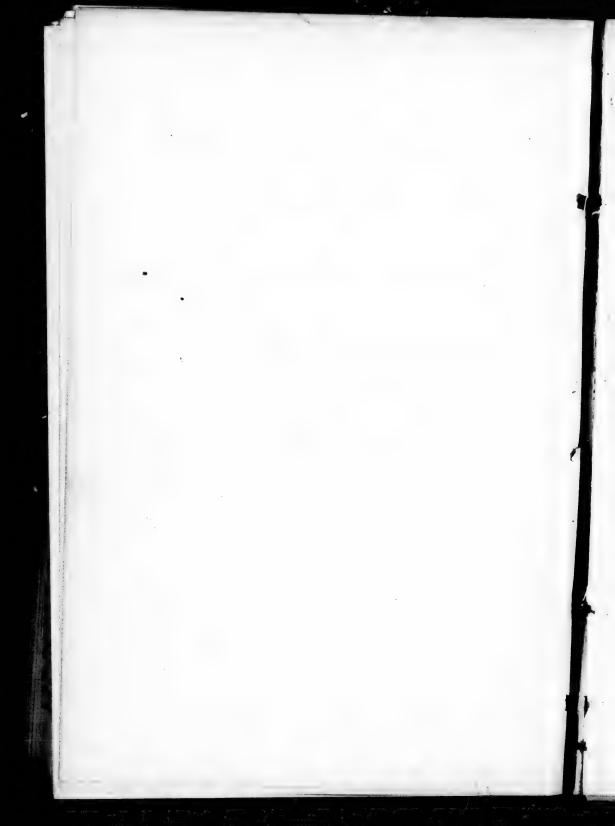



## MÉTHODE

DE

## PLAIN-CHANT

Le Plain-chant est composé de notes, de signes et de figures. Celui-là sait le Plain-chant, qui sait bien faire l'usage et l'application de ces trois choses.

#### DES NOTES.

On distingue dans la voix humaine sept sons différents. On donne à ces sept sons les noms des syllabes Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, qui en marquent la teneur, l'ordre et la suite. On les peint par des caractères qui s'appellent Notes.

Les notes se placent sur une bande de quatre lignes. Elle est ainsi formée :

Les notes y trouvent leurs places
ou sur les lignes, comme \_\_\_\_\_, ou entre
les lignes comme \_\_\_\_\_, ou hors des lignes,
comme \_\_\_\_\_,

Les notes sont on brèves, comme , ou longues, ou quarrées, comme , ou longues, comme . Cette distinction sert à régler la

lenteur ou la vitesse du chant. On doit demeurer une demi-fois plus de temps sur une note quarrée que sur une brève, et une demi-fois plus sur une longue que sur une quarrée.

#### DES SIGNES.

Il y en a deux sortes: les uns s'appellent barres et les autres élefs.

#### DES BARRES.

On appelle barres, des lignes perpendiculaires appliquées sur la bande, et dont l'usage est de marquer les pauses qu'il faut faire en chantant. Or, comme il y a plusieus sortes de pauses, il y a aussir plusieurs sortes de laires: la petite, la grande, la double.

La petite barre n'occupe qu'une partie de la

bande, comme = 1 1 1 , et sert à faire

prendre haleine, en séparant les mots les uns desautres.

La grande barre est celle qui couvre toute la

largeur de la bande, comme

indique une pause double de la petite.

## La barre double annonce la fin

d'une stroplie, d'une pièce, d'un verset, &c. Elle sert encore dans les intonations de toutes sortes de pièces, à marquer l'endroit où doivent s'arrêter ceux qui entonnent, pour laisser le chœur poursuivre.

#### DES CLEFS.

Les notes, en quelque lieu de la bande qu'elles soient placées, n'ont par elles-mêmes ni nom ni valeur, si l'on n'a recours à quelques signes qui puissent leur en donner. C'est pour cette fin que l'on a imaginé deux clefs dont l'une, appelée clef d'Ut, peut trouver place sur chacune des quatre lignes de la bande. En voici un exemple:

L'autre, nommée clef de Fa, trouve

le plus souvent place sur la seconde ligne, quelquesois sur la premiere, jamais sur les deux autres.

En voici la forme :

Au moyen de ces deux cless on donne aux notes leurs noms et on connaît leur valeur. Lorsqu'une pièce est régie par la cles d'Ut, la note placée sur la ligne qui passe entre les deux dents de la cles, se nomme toujours Ut. Si, au contraire, la pièce est régie par la cles de Fa, les notes placées sur la ligne qui passe entre les deux dents de la cles, s'appellent Fa. Par là même, on connaît les noms et la valeur de tous les tons suivants, en observant que si elles montent, on doit les nommer dans cet

ordre, Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si; et que si elles descendent, on doit suivre l'ordre contraire: Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Ut. Que si la pièce a plus de sept notes d'étendue, on redonne les mêmes noms aux suivantes; en mon'ant, Ut, Re, Mi, &c.; en descendant, Si, La, Sol, &c.:

Les notes suivantes ne signifient rien, parce

qu'elles ne sont régies par aucune cles.



Mais en les saisant précéder d'une cles, on leur donne des noms et une valeur qui sont dissérents, suivant la nature et la position de la cles.

Exemple par la clef & Ut.



Ut, re, mi, fa, sol, la, si, ut. Ut, si, la, sol, fa, mi, re, ut.

Exemple par la clef de Fa.



Fa, sol, la, si, ut, re, mi, fa. Fa, mi, re, ut, si, la, sol, fa.

#### DU GUIDON.

On appelle Guiden, un signe qui indique par quelle note commencera la bande suivante. On l'emploie encore dans le cours de la bande, lorsqu'il y a changement de clef. Nous en mettrons ici quelques exemples.



#### DES FIGURES.

11 y en a deux: l'une s'appelle b mel et se réprésente ainsi : l'autre b quarre, et a cette forme . Mais pour connaître

l'usage de l'une et de l'autre, il faut savoir ce qu'on

entend par ton et par demi-ton.

On appelle ton, l'espace qui se trouve entre deux notes qui se suivent, ou le chemin que fait la voix humaine pour passer d'une note à la note suivante. Ainsi en montant, il y a un ton de l'ut au re, du re au mi, du fa au sel, du sel au la, du la au si. Pareillement, en descendant, il y a un ton du si au la, du la au sel, du sel au fa, du mi au re, du re à l'ut Mais en montant du mi au fa et du si à l'ut, il n'y a qu'un demi ton. Pareillement, il n'y a qu'un demi-ton en descendant de l'ut au si et du fa au mi. C'est de quoi l'oreille peut se rendre compte à elle-même avec un peu d'observation.

Cela posé, on appelle chanter par *b quarre*, lorsque le *si* et le *mi* conservent toute leur rudesse, en sorte que le demi-ton se maintienne, en

montant, du mi au fo, et du si à l'ut, et en descendant, de l'ut au si et du fa au mi. Mais si le si ou le mi sont précédés du b mol, ils changent leurs noms en celui de za, et alors le demi-ton change de place, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en montant entre le si et l'ut, il se trouve entre le la et le si ou za; et, en descendant, au lieu d'être de l'ut au si, il se trouve entre le si ou za et le la; l'esset du b mol étant d'assaiblir le si, et de le rapprocher du la. Voici des exemples qui éclairciront ce principe.



re, mi, fa, sol, la, si, ut, si, ut, la, si, sol, fa.



re, za,fa,sol,la, za,ut, za,ut,la, za,sol,fa,

Il est très rare dans le plain-chant que le b mol affecte le mi. Mais rien n'est plus commun que de le voir affecter le si.

Le b mol est ou passager, ou accidentel, ou essentiel. Nous appelons b mol passager, celui qu'on rencontre dans le cours d'une bande et qui pour l'ordinaire n'affecte que les notes d'un seul mot. Son esset se borne là, tellement que dans les mots qui suivent, le si reprend son nom et sa force ordinaire.

Le b mol accidentel est celui qui se trouve placé au commencement d'une bande; et celui là conserve son effet jusqu'à la fin de la bande, à moins qu'il ne soit interrompu par le b quarre, qui remet le si dans son ordre naturel, jusqu'à ce qu'un autre b mol vienne l'en retirer de nouveau. Enfin le b mol essentiel est celui qui règne du confinencement à la fin d'une pièce, sans intersuption.

DE L'APPLICATION OU SUBSTITUTION DE LA LETTRE A LA NOTE.

Pour y parvenir, il faut d'abord s'exercer sur quelque pièce de chant où il n'y ait qu'une note par syllabe, et même prendre la précaution de solfier, ou chanter la note de chaque mot, avant de lui substituer la lettre.

#### EXEMPLE



19

On peut ensuite s'exercer sur quelque pièce un peu moins simple, par exemple, sur l'antienne suivante:







# TABLE DES CANTIQUES.

| Abalaga lawatan       | PAGES |
|-----------------------|-------|
| Abaisse les cieux     | 27    |
| Adressons             |       |
| Afin d'être doeile    |       |
| Au; que l'exemple     | 12    |
| An: qu'il est doux    | 10    |
| Aimons Jesus          | 014   |
| A la mort             |       |
| A rexemple            | 9.00  |
| Allons a Jesus        |       |
| Arions au banquet     | 901   |
| 2 tilling Of Thick    | 63.47 |
| Amour, honneur        | 3.650 |
| Angelus.              |       |
| Après le cours        | 362   |
| Arrete (cl            |       |
| A servir              |       |
| A ten coming          | 120   |
| A ton service         |       |
| Au iond des brûlants  | 0=.   |
| Au sang qu'un Dieu    | 254   |
| Auguste et divine     | 208   |
| Aux chants            | 366   |
| A vancez mon          |       |
| Avec transport.       |       |
| Au saint bereesu      | 373   |
| Au saint berceau      |       |
| Beau ciel             | 0.00  |
| Bel astre             | 250   |
| Bénissons à jamais.   | 192   |
| Bénissons le Seigneur |       |
| Bravons les enfers.   | 153   |
| Brûlons d'ardeur      | 315   |
|                       | 125   |

| Ça bergers             | 179 |
|------------------------|-----|
| Ce bas séjour          | 147 |
| Célébrons la victoire  | 219 |
| Célébrons tous         | 183 |
| Cesse tes concerts     | 214 |
| C'est à l'ombre        | 379 |
| C'est à tes faux       | 72  |
| C'est Dieu que tu dois | 130 |
| C'est Dieu qui descend | 263 |
| C'est le mois          | 385 |
| C'est le nom           | 376 |
| Cette époque           | 387 |
| Chantons, chantons     | 345 |
| Chantez anges          | 270 |
| Chantons, chantens     | 166 |
| Chantons en ce jour    | 291 |
| Chantons, familles     | 227 |
| Chantons le mystère    | 255 |
| Chantons l'ineffable   | 261 |
| Chantons, louons       | 270 |
| Chaste époux           | 220 |
| Cher enfant            | 191 |
| Chrétiens              | 384 |
| Comment gouter         | 103 |
| Chantons les           | 246 |
|                        |     |
| Dans ce malheureux     | 68  |
| Dans cette étable      | 184 |
| Dansle calme           | 182 |
| Dans nos concerts      | 375 |
| De Marie               | 347 |
| Depuis longtemps       | 92  |
| D'être enfant          | 356 |
| De tes enfants         | 357 |
| Dieu d'amour un        | 159 |
| Dieu d'amour en ce     | 308 |
| Divin Jesus            | 283 |
| Du beau mois           | 383 |

ø

٠

| Du bonheur              | 309  |
|-------------------------|------|
| Du séjour de la gloire  |      |
| Du sein de la gloire    | 335  |
| D un fils crucifié      |      |
| D'une mère chérie       |      |
|                         |      |
| Ecoute, ame             | 127  |
| Ecoute les voix         | 252  |
| Enfants, la jeunesse    | 110  |
| En ce beau jour         |      |
| En ce jour, ô bonne     |      |
| Entends ma voix         | 174  |
| Esprit Saint, comblez   |      |
| Esprit Saint, descendez |      |
| Est-ce vous             | 206  |
|                         |      |
| Funeste danse           | 156  |
|                         | * 24 |
| Goûtez, Ames            | 133  |
| Hélas! Quelle douleur   | 107  |
| Heureux qui dès         |      |
| Heureux qui du          |      |
| Honneur, hommage        |      |
|                         |      |
| Il est né               | 190  |
| Il est présent          | 226  |
| Jl faut quitter         | 398  |
| Il n'est rien           |      |
| Il va finir             |      |
|                         |      |
| J'ai péché              |      |
| J'ai vu mes             |      |
| Je crois au père        |      |
| Je l'ai depuis          |      |
| Je mets ma conflance    |      |
| Je me voyais            |      |
| Je veux célébrer        | 338  |
| Je vivais               | 84   |

| J'engageai               | 239 |
|--------------------------|-----|
| J'entends la trompette   | 73  |
| Jésus charme             | 122 |
| Jésus descend            | 266 |
| Jésus est la bonté       | 111 |
| Jésus est le roi         | 204 |
| Jésus l'ami de la        | 304 |
| Jésus l'ami des enfants  | 116 |
| Jésus paraît             | 217 |
| Jeunes chrétiens         | 305 |
| Je vous salue            | 332 |
| Jours heureux            | 204 |
| Jurons à la mère d'amour | 339 |
| Jusqu'à quand            | 89  |
| Jusques & quand          | 55  |
|                          |     |
| Le ciel en est           | 138 |
| Le Dieu que nos          | 363 |
| Le fils du roi           | 188 |
| Le monde en vain         | 293 |
| Les anges                | 180 |
| Le temps de la           | 119 |
| Le voici                 | 277 |
| Le voilà                 | 267 |
| Loin de Jésus            | 141 |
| Loin de vous             | 147 |
|                          |     |
| Malheureuses créatures   | 75  |
| Marchons sur les         | 199 |
| Marie, mère              | 353 |
| Mère de D. du m          | 341 |
| Mère de Dieu, quelle     | 341 |
| Mon âme, aime            | 129 |
| Mon âme vous             | 278 |
| Mon bien-aimé            | 284 |
| Mon cœur, en ce j        | 298 |
| Mon cœur t'implore       | 193 |
| Mon Dieu, mon cœur       | 100 |

| Mon doux Jésus        | 110  |
|-----------------------|------|
| Non, non la gloire    | 128  |
| Nous n'avons à faire  | 52   |
| Nous vous invoquons   | 355  |
| Nouvelle agréable     | 186  |
|                       |      |
| O céleste flamme      | 149  |
| O croix cher gage     | 212  |
| O Dieu, que doux      | 142  |
| O douce Providence    | 150  |
| O digne objet         | 132  |
| O faveur              | 274  |
| O Jésus, conduis      | 148  |
| O jour charmant       | 194  |
| O l'auguste           | 257  |
| O maudit              | 79   |
| O mon Dieu            | 115  |
| O puissante           | 380  |
| O que je suis         | 287  |
| O roi des cieux       | 268  |
| O saint autel         | 295  |
| O si l'on pouvait     | 88   |
| O vous dont           | 59   |
| Ouvrages du Seigneur  | 152  |
| Où prends-tu          | 202  |
| •                     |      |
| Par les chants        | 259  |
| Par un amour          | 273  |
| Peuple chrétien       | 167  |
| Peuple infidèle       | 94   |
| Plaisirs inouïs       | 46   |
| Portes éternelles     | 230  |
| Pourquoi ces vains    | 234  |
| Pourquoi cette vive   | 392  |
| Prévenons             | 390  |
| Princes illustres.    | 242  |
| Puissante protectrice | 331  |
| ruiseante protectitée | ()() |

| Quand de la terre      | 145 |
|------------------------|-----|
| Quand vous comp        | 139 |
| Que le monde           | 351 |
| Que le démon           | 158 |
| Quel amour             | 361 |
| Quel bruit             | 233 |
| Quel feu s'allume      | 311 |
| Quel spectacle s'offre | 231 |
| Quelle étoile          | 198 |
| Quelle nouvelle        | 313 |
| Que toute              | 128 |
| Qu'ils sont aimés      | 286 |
| Qu'on est heureux      | 318 |
| Rassemblons-nous       | 342 |
| Rendons nos vœux       | 289 |
| Réunissons             | 386 |
| Reviens pecheur        | 95  |
| Salut, ô beau mois     | 381 |
| Salut gloire           | 365 |
| Salut Sainte Vierge    | 326 |
| Seigneur dès ma        | 137 |
| Seigneur Dieu          | 98  |
| Silence, ciel          | 265 |
| Sortez de vos hameaux  | 187 |
| Souviens-toi           | 330 |
| Sur cet autel          | 268 |
| Tabernacles            | 243 |
| Tendre Marie, mère     | 321 |
| Tendre Marie souv      | 337 |
| Tout n'est que         | 69  |
| Travaillez             | 50  |
| Triomphante jeunesse   | 165 |
| Triomphez, reine       | 372 |
| Trop heureux enfants   | 324 |
| Troupe innocente       | 296 |
| Tu vas remplir         | 276 |

| Un ange ayant dit        | 370 |
|--------------------------|-----|
| Un Dieu vient            | 45  |
| Un fantôme               | 113 |
| Unis aux concerts        | 352 |
| Un jour qu'il            | 344 |
| Un seul Dieu             | 125 |
| Vainqueur de l'enfer     | 216 |
| Venez céleste époux      | 170 |
| Venez créateur           | 307 |
| Venez divin Messie       | 169 |
| Venez, ô le Dieu         | 279 |
| Venez pasteurs           | 176 |
| Viens pécheur            | 366 |
| Vierge, étoile           | 327 |
| Vierge Marie, (litanies) | 329 |
| Vierge, Marie, daigne    | 353 |
| Vierge M. souris         | 343 |
| Vierge Sainte, rose      | 325 |
| Vive Jesus               | 200 |
| Voici Jésus              | 265 |
| Voici, Seigneur          | 96  |
| Vole, amour              | 172 |
| Vole au plus tôt         | 241 |
| Votre cœur               | 360 |
| Votre divin maître       | 173 |
| Vous dont le trône       | 229 |
| Vous qu'en ces lieux     | 319 |
| Vous qui voyez           | 105 |

....